





Edmand Duval

or ourse , ourse

PQ 2189 B33 I14 1852 SMRS

.



# IAMBES

ET

POÈMES

### DU MÊME AUTEUR

#### SATIRES ET CHANTS, NOUVELLE ÉDITION COMPRENANT:

| LES CHANTS CIVILS ET RELIGIEUX, LES RIMES HÉROÏQU | ES, | ET |
|---------------------------------------------------|-----|----|
| LES SATIRES DRAMATIQUES 1 vol. in-18              | 3   | 50 |
| Jules César, tragédie de Shakspeare, traduite en  |     |    |
| vers français. 1 vol in-18                        | 3   | 50 |
| Rimes légères, 4 vol. in-18                       | 4   | n  |



# **IAMBES**

ЕТ

## POÈMES

### PAR AUGUSTE BARBIER

Septième Edition



## PARIS

PAUL MASGANA, LIBRAIRE-ÉDITEUR 12 GALERIE DE L'ODÉON

1852

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa

## PRÉFACE

#### DE LA SIXIÈME ÉDITION.

Depuis la mise en vente de la cinquième edition de ce livre, une révolution s'est opérée en France. Cette sixième édition paraît donc au milieu d'un régime nouveau. Peut-être était-ce le cas d'augmenter le volume de quelques pièces, mais il m'a semblé plus convenable de n'en rien faire. Composé de 1830 à 1848 et inspiré par les mouvements politiques et sociaux de l'Europe durant toute cette époque, comme forme et comme fond, il a sa date. Les révolutions, il est vrai, ont le malheur de vieillir les ouvrages portant l'empreinte de la politique : cependant, grâce aux généralités que celui-ci renferme et à l'éternel retour des passions humaines, j'espère qu'il n'aura pas trop perdu de son à-propos et qu'il pourra encore mériter la bienveillance du public.

А. В.

Février 1849.



# IAMBES

L'auteur a compris sous la dénomination générale d'Iambes toute satire d'un sentiment amer et d'un mouvement lyrique : cependant ce titre n'appartient réellement qu'aux vers satiriques composés à l'instar de ceux d'André Chénier. Le mètre employé par ce grand poète n'est pas précisément l'iambe des anciens, mais quelque chose qui en rappelle l'allure franche et rapide : c'est le vers de douze syllabes suivi d'un vers de huit, avec croisement de rimes. Cette combinaison n'était pas inconnue à la poésie française; l'Élégie s'en était souvent servie, mais en forme de stances : c'est ainsi que Gilbert a exhalé ses dernières plaintes.

## IAMBES

#### PROLOGUE

On dira qu'à plaisir je m'allume la joue;

Que mon vers aime à vivre et ramper dans la boue;

Qu'imitant Diogène au cynique manteau.

Devant tout monument je roule mon tonneau;

Que j'insulte aux grands noms, et que ma jeune plume

Sur le peuple et les rois frappe avec amertume:

Que me font, après tout, les vulgaires abois

De tous les charlatans qui donnent de la voix;

Les marchands de pathos et les faiseurs d'emphase.

Et tous les baladins qui dansent sur la phrase?

Si mon vers est trop cru, si sa bouche est sans frein.

C'est qu'il sonne aujourd'hui dans un siècle d'airain.

Le cynisme des mœurs doit salir la parole ,

Et la haine du mal enfante l'hyperbole.

Or donc , je puis braver le regard pudibond :

Mon vers rude et grossier est honnête homme au fond.



#### LA CURÉE

#### 9 I G

- Oh! lorsqu'un lourd soleil chauffait les grandes dalles Des ponts et de nos quais déserts,
- Que les cloches hurlaient, que la grêle des balles Sifflait et pleuvait par les airs;
- Que dans Paris entier, comme la mer qui monte,

Le peuple soulevé grondait,

- Et qu'au lugubre accent des vieux canons de fonte La Marseillaise répondait,
- Certes, on ne voyait pas, comme au jour où nous sommes, Tant d'uniformes à la fois;
- C'était sous des haillons que battaient les cœurs d'hommes, C'étaient alors de sales doigts
- Qui chargeaient les mousquets et renvoyaient la foudre; C'était la bouche aux vils jurons

Qui mâchait la cartouche, et qui, noire de poudre, Criait aux citoyens : Mourons!

#### 3 II G

Quant à tous ces beaux fils aux tricolores flammes,

Au beau linge, au frac élégant,

Ces hommes en corset, ces visages de femmes,

Héros du boulevard de Gand,

Que faisaient-ils , tandis qu'à travers la mitraille , Et sous le sabre détesté ,

La grande populace et la sainte canaille Se ruaient à l'immortalité?

Tandis que tout Paris se jonchait de merveilles,

Ces messieurs tremblaient dans leur peau,
Pâles, suant la peur, et la main aux oreilles,

Accroupis derrière un rideau.

#### : III G

C'est que la Liberté n'est pas une comtesse

Du noble faubourg Saint-Germain , Une femme qu'un cri fait tomber en faiblesse , Qui met du blanc et du carmin :

C'est une forte femme aux puissantes mamelles,

A la voix rauque, aux durs appas,

Qui, du brun sur la peau, du feu dans les prunelles, Agile et marchant à grands pas,

Se plaît aux cris du peuple, aux sanglantes mêlées, Aux longs roulements des tambours,

A l'odeur de la poudre, aux lointaines volées Des cloches et des canons sourds;

Qui ne prend ses amours que dans la populace, Qui ne prête son large flanc

Qu'à des gens forts comme elle, et qui veut qu'on l'embrasse Avec des bras rouges de sang.

#### E VI

C'est la vierge fougueuse, enfant de la Bastille,
Qui jadis, lorsqu'elle apparut

Ayec son air hardi, ses allures de fille,

Cinq ans mit tout le peuple en rut; Qui, plus tard, entonnant une marche guerrière,

Lasse de ses premiers amants,

Jeta là son bonnet, et devint vivandière D'un capitaine de vingt ans :

C'est cette femme, ensin, qui, toujours belle et nue, Avec l'écharpe aux trois couleurs,

Dans nos murs mitraillés tout à coup reparue,

Vient de sécher nos yeux en pleurs,

De remettre en trois jours une houte courseure

De remettre en trois jours une haute couronne Aux mains des Français soulevés,

D'écraser une armée et de broyer un trône Avec quelques tas de pavés.

#### 😩 V 😪

Mais, ô honte! Paris, si beau dans sa colère, Paris, si plein de majesté

Dans ce jour de tempête où le vent populaire Déracina la royauté;

Paris, si magnifique avec ses funérailles,

Ses débris d'hommes, ses tombeaux,
Ses chemins dépavés et ses pans de murailles

Troués comme de vieux drapeaux;

Paris, cette cité de lauriers toute ceinte,

Dont le monde entier est jaloux;

Que les peuples émus appellent tous la sainte, Et qu'ils ne nomment qu'à genoux,

Paris n'est maintenant qu'une sentine impure , Un égout sordide et boueux ,

Où mille noirs courants de limon et d'ordure Viennent traîner leurs flots honteux;

Un taudis regorgeant de faquins sans courage, D'effrontés coureurs de salons,

Qui vont de porte en porte, et d'étage en étage, Gueusant quelque bout de galons;

Une halle cynique aux clameurs insolentes, Où chacun cherche à déchirer

Un misérable coin des guenilles sanglantes Du pouvoir qui vient d'expirer.

#### ⇒ vi €

Ainsi, quand dans sa bauge aride et solitaire, Le sanglier, frappé de mort,

Est là, tout palpitant, étendu sur la terre, Et sous le soleil qui le mord;

Lorsque, blanchi de bave et la langue tirée, Ne bougeant plus en ses liens,

Il meurt, et que la trompe a sonné la curée

A toute la meute des chiens,

Toute la meute, alors, comme une vague immense, Bondit; alors chaque mâtin

Hurle en signe de joie, et prépare d'avance Ses larges crocs pour le festin;

Et puis vient la cohue, et les abois féroces Roulent de vallons en vallons;

Chiens courants et limiers, et dogues, et molosses, Tout se lance, et tout crie: Allons!

Quand le sanglier tombe et roule sur l'arène,
Allons! allons! les chiens sont rois!

- Le cadavre est à nous; payons-nous notre peine,

  Nos coups de dents et nos abois.
- Allons! nous n'avons plus de valet qui nous fouaille Et qui se pende à notre cou :
- Du sang chaud, de la chair, allons, faisons ripaille, Et gorgeons-nous tout notre soûl!
- Et tous, comme ouvriers que l'on met à la tâche, Fouillent ces flancs à plein museau,
- Et de l'ongle et des dents travaillent sans relâche, Car chacun en veut un morceau;
- Car il faut au chenil que chacun d'eux revienne Avec un os demi-rongé,
- Et que, trouvant au seuil son orgueilleuse chienne,  $\label{eq:chienne} \mbox{Jalouse et le poil allong\'e}\,,$
- Il lui montre sa gueule encor rouge, et qui grogne, Son os dans les dents arrêté,
- Et lui crie, en jetant son quartier de charogne :
  « Voici ma part de royauté! »

Août 1830.

#### LE LION

#### ₩ 1 C

J'ai vu pendant trois jours, j'ai vu plein de colère
Bondir et rebondir le lion populaire,
Sur le pavé sonnant de la grande cité
Je l'ai vu tout d'abord, une balle au côté,
Jetant à l'air ses crins, et sa gueule vorace
Mouvoir violemment les muscles de sa face;
J'ai vu son col s'enfler, son orbite rougir,
Ses grands ongles s'étendre, et tout son corps rugir...
Puis je l'ai vu s'abattre à travers la mêlée,
La poudre et les boulets à l'ardente volée,

Sur les marches du Louvre... et là, le poil en sang Et les larges poumons lui battant dans le flanc, La langue toute rouge et la gueule béante; Haletant, je l'ai vu de sa croupe géante, Inondant le velours du trône culbuté, Y vautrer tout du long sa fauve majesté.

#### 8 11 G

Alors j'ai vu soudain une foule sans nombre,
Se traîner à plat ventre à l'abri de son ombre;
J'ai vu, pâles encor du seul bruit de ses pas,
Mille nains grelottant lui tendre les deux bras;
Alors on caressa ses flancs et son oreille,
On lui baisa le poil, on lui cria merveille,
Et chacun lui léchant les pieds, dans son effroi,
Le nomma son lion, son sauveur et son roi.
Mais, lorsque bien repu de sang et de louange,
Jaloux de secouer les restes de sa fange,
Le monstre à son réveil voulut faire le beau;
Quand, ouvrant son œil jaune et remuant sa peau,

Le crin dur, il voulut, comme l'antique athlète, Sur son col musculeux dresser sa large tête, Et les barbes au vent, le front échevelé, Rugir en souverain, — il était muselé.

Décembre 4830.



#### QUATRE-VINGT-TREIZE

#### € I €

Un jour que de l'État le vaisseau séculaire,
Fatigué trop longtemps du roulis populaire,
Ouvert de toutes parts, à demi démâté,
Sur une mer d'écueils, sous des cieux sans étoiles,
Au vent de la Terreur qui déchirait ses voiles,
S'en allait échouer la jeune Liberté;

Tous les rois de l'Europe, attentifs au naufrage, Tremblèrent que la masse, en heurtant leur rivage, Ne mît du même choc les trônes au néant; Alors, comme forbans qui guettent une proie. On les vit tous s'abattre avec des cris de joie. Sur les flancs dégarnis du colosse flottant.

Mais, lui, tout mutilé des coups de la tempête, Se dressa sur sa quille, et relevant la tête. Hérissa ses sabords d'un peuple de héros. Et rallumant soudain ses foudres desarmées, Comme un coup de canon làcha quatorze armées. Et l'Europe à l'instant rentra dans son repos.

#### 9116

Sombre quatre-vingt-treize, épouvantable année,
De lauriers et de sang grande ombre couronnée,
Du fond des temps passés ne te relève pas!
Ne te relève pas pour contempler nos guerres,
Car nous sommes des nains à côté de nos pères.
Et tu rirais vraiment de nos maigres combats.

Oh! nous n'avons plus rien de ton antique flamme.

Plus de force au poignet, plus de vigueur dans l'âme.

Plus d'ardente amitié pour les peuples vaincus;

Et quand parfois au cœur il nous vient une haine,

Nous devenons poussifs, et nous n'avons d'haleine

Que pour trois jours au plus.

Janvier 1831.



#### L'ÉMEUTE

Comme un vent orageux, des bruits rauques et sourds
Roulent soudainement de faubourgs en faubourgs;
Les portes des maisons, les fenêtres frémissent,
Les marteaux sur le bronze à grands coups retentissent,
La peur frappe partout, et les vieillards tremblants,
Les femmes en désordre, et les petits enfants,
D'un grand œil étonné, regardant ce qui passe,
Tout sous les toits voisins pêle-mêle s'entasse,
Se cache, et dans la rue un vaste isolement
Remplace tout à coup ce chaos d'un moment;
Et l'Émeute paraît, l'Émeute au pied rebelle,
Poussant avec la main le peuple devant elle;
L'Émeute aux mille fronts, aux cris tumultueux,

A chaque bond grossit ses rangs impétueux, Et le long des grands quais où son flot se déroule, Hurle en battant les murs comme une femme soûle.

Où va-t-elle aujourd'hui? de ses sombres clameurs Va-t-elle épouvanter le sénat en rumeurs? Vient-elle secouer sur le front des ministres Tout le sang répandu pendant les jours sinistres? Non, l'Émeute à longs flots inondant le saint lieu, Bondit comme un torrent contre les murs de Dieu. La haine du pontife aujourd'hui la travaille; Son front comme un bélier bat la sainte muraille; Sur les dalles de pierre, au bas de leurs autels Roulent confusément les vases immortels. Adieu le haut parvis, adieu les saints portiques, Adieu les souvenirs, les croyances antiques; Tout tombe, tout s'écroule avec la grande croix, Christ est aux mains des Juifs une seconde fois. O ma mère patrie, ô déesse plaintive, Verrons-nous donc toujours dans la ville craintive Les pâles citoyens déserter leurs foyers!

Toujours les verrons-nous, implacables guerriers,
Se livrer dans la paix des guerres intestines!
Les temples verront-ils aux pieds de leurs ruines,
Comme le marc impur échappé du pressoir,
Des flots de sang chrétien couler matin et soir!
Patrie, ah! si les cris de ta voix éplorée
N'ont plus aucun pouvoir sur la foule égarée;
Si tes gémissements ne sont plus entendus,
Les mamelles au vent et les bras étendus,
Mère désespérée, à la face publique
Viens, déchire à deux mains ta flottante tunique
Et montre aux glaives nus de tes fils irrités
Les flancs, les larges flancs qui les ont tous portés!

Février 1841.



#### LA POPULARITÉ

#### 30 1 G

Dans le pays de France aujourd'hui que personne Ne peut chez soi rester en paix ,

Et que de toutes parts l'ambition bourgeonne Sur les crânes les plus épais,

Ce n'est que mouvement sur la place publique; La voix bruyante et le cœur vain,

Chacun bourdonne autour de l'œuvre politique, Chacun y veut mettre la main.

Là, courent tous les gens de bras et de parole, Poète, orateur et soldat,

Tout ce qui veut paraître et jouer quelque rôle Dans le grand drame de l'État; Tout, quel que soit son rang, sa fortune et sa race, Haletant et pressant le pas,

Sur le pavé fangeux se précipite en masse, Et vers le peuple tend les bras.

#### 3 11 G

Certes le peuple est grand, maintenant que sa tête

A secoué ses mille freins,

Que, l'ouvrage fini, comme un robuste athlète Il peut s'appuyer sur ses reins;

Il est beau ce colosse à la mâle carrure,

Ce vigoureux porte-haillons,

Ce sublime manœuvre à la veste de bure

Teinte du sang des bataillons;

Ce maçon qui d'un coup vous démolit des trônes Et qui, par un ciel étouffant,

Sur les larges pavés fait bondir les couronnes Comme le cerceau d'un enfant.

Mais c'est pitié de voir, avec sa tête rase, Son corps sans pourpre et sans atour, Ce peuple demi nu , comme ceux qu'il écrase , Comme les rois avoir sa cour ;

Oui, c'est pitié de voir, à genoux sur sa trace, Un troupeau de tristes humains

Lui jeter chaque jour tous leurs noms à la face, Et ne jamais lâcher ses mains;

D'entendre autour de lui mille bouches mielleuses, Souillant le nom de citoyen,

Lui dire que-le sang orne des mains calleuses, Et que le rouge lui va bien;

Que l'inflexible loi n'est que son vain caprice, Que la justice est dans son bras,

Sans craindre qu'en ses mains l'arme de la justice Ne soit l'arme des scélérats.

#### 3 III G

Est-ee donc un besoin de la nature humaine
Que de toujours courber le dos?

Faut-il du peuple aussi faire une idole vaine,
Pour l'encenser de vains propos?

A peine relevé faut-il qu'on se rabaisse?

Faut-il oublier avant tout,

Que la Liberté sainte est la seule déesse Que l'on n'adore que debout?

Hélas! nous existons dans un temps de misère, Un temps à nul autre pareil,

Où la corruption ronge et pourrit sur terre Tout ce qu'en tire le soleil;

Où dans le cœur humain l'égoïsme déborde,

Où rien de bon n'y fait séjour;

Où partout la vertu montre bientôt la corde, Où le héros ne l'est qu'un jour;

Un temps où les serments et la foi politique Ne soulèvent plus que des ris;

Où le sublime autel de la pudeur publique Jonche le sol de ses débris :

Un vrai siècle de boue, où plongés que nous sommes, Chacun se vautre et se salit;

Où comme en un lineeul, dans le mépris des hommes, Le monde entier s'ensevelit!

# D IV C

Pourtant, si quelque jour de ces sombres abîmes Où nous roulons aveuglément,

De ce chaos immense où les âmes sublimes Apparaissent si rarement,

Soudain et par hasard, il en surgissait une Au large front, au bras charnu :

Une âme toute en fer, sans peur à la tribune, Sans peur devant un glaive nu :

Si cette âme splendide , étonnant le vulgaire Et le frappant de son éclat ,

Montait, avec l'appui de la main populaire, S'asseoir au timon de l'État;

Alors je lui crîrais de ma voix de poète Et de mon cœur de citoyen :

Homme placé si haut, ne baisse pas la tête, Marche, marche et n'écoute rien!

Laisse le peuple en bas applaudir à ton rôle Et se repaître de ton nom; Laisse-le te promettre un jour même l'épaule Pour te porter au Panthéon!

Marche! et ne pense pas à son temple de pierre; Souviens-toi que, changeant de goût,

Sa main du Panthéon peut chasser ta poussière, Et la balayer dans l'égout!

Marche pour la patrie et sans qu'il nous en coûte,

Marche en ta force et le front haut;

Et dût ton pied heurter à la fin de ta route Le seuil sanglant d'un échafaud,

Dût ta tête royale, ô nouvelle victime,

Tomber au bruit d'un vil tambour;

Du peuple quel qu'il soit ne cherche que l'estime, Ne redoute que son amour!...

# \* v (%

La popularité! — c'est la grande impudique

Qui tient dans ses bras l'univers ,

Qui , le ventre au soleil comme la nymphe antique,

Livre à qui veut ses flancs ouverts!

- C'est la mer! c'est la mer! d'abord calme et sereine, La mer, aux premiers feux du jour,
- Chantant et souriant comme une jeune reine,

  La mer blonde et pleine d'amour;
- La mer baisant le sable, et parfumant la rive Du baume enivrant de ses flots,
- Et berçant sur sa gorge ondoyante et lascive Son peuple brun de matelots;
- Puis la mer furieuse et tombée en démence, Et de son lit silencieux
- Se redressant géante, et de sa tête immense Allant frapper les sombres cieux ;
- Puis courant çà et là , hurlante , échevelée , Et sous la foudre et ses carreaux ,
- Bondissant, mugissant dans sa plaine salée, Comme un combat de cent taureaux;
- Puis, le corps tout blanchi d'écume et de colère, La bouche torse, l'œil errant,
- Se roulant sur le sable et déchirant la terre Avec le râle d'un mourant;
- Et, comme la bacchante, enfin lasse de rage,

N'en pouvant plus, et sur le flanc,
Retombant dans sa couche, et jetant à la plage
Des têtes d'hommes et du sang!...

Février 1831.



# L'IDOLE

### 916

Allons, chauffeur, allons, du charbon, de la houille, Du fer, du cuivre et de l'étain;

Allons, à large pelle, à grands bras plonge et fouille, Nourris le brasier, vieux Vulcain :

Donne force pâture à l'avide fournaise; Car, pour mettre ses dents en jeu,

Pour tordre et dévorer le métal qui lui pèse,

Il lui faut le palais en feu.

C'est bon, voici la flamme ardente, folle, immense, Implacable et couleur de sang,

Qui tombe de la voûte, et l'assaut qui commence,

Chaque lingot se prend au flanc.

Ce ne sont que des bonds, que hurlements, délire,

Cuivre sur plomb et plomb sur fer;

Tout s'allonge, se tord, s'embrasse et se déchire Comme trois dannés dans l'enfer.

Ensin l'œuvre est sinie, ensin la slamme est morte,

La fournaise sume et s'éteint,

L'airain bouillonne à flots ; chauffeur, ouvre la porte Et laisse passer le hautain!

O fleuve impétueux, mugis et prends ta course, Sors de ta loge, et d'un élan,

D'un seul bond lance-toi comme un flot de la source, Comme une flamme d'un volcan!

La terre ouvre son sein à tes vagues de lave; Précipite en bloc ta fureur,

Dans le moule profond, bronze, descends esclave, Tu vas remonter empereur.

# \$) II (%

Encor Napoléon! encor sa grande image!

Ah! que ce rude et dur guerrier

Nous a coûté de sang et de pleurs et d'outrage Pour quelques rameaux de laurier!

Ce fut un triste jour pour la France abattue, Quand du haut de son piédestal,

Comme un voleur honteux, son antique statue Pendit sous un chanvre brutal.

Alors on vit au pied de la haute colonne, Courbé sur un câble grinçant,

L'étranger, au long bruit d'un hourra monotone, Ébranler le bronze puissant;

Et quand sous mille efforts , la tête la première , Le bloc superbe et souverain

Précipita sa chute, et sur la froide pierre Roula son cadavre d'airain:

Le Hun, le Hun stupide, à la peau sale et rance, L'œil plein d'une basse fureur,

Au rebords des ruisseaux, devant toute la France, Traîna le front de l'empereur.

Ah! pour celui qui porte un cœur sous la mamelle Ce jour pèse comme un remords;

- Au front de tout Français, c'est la tache éternelle Qui ne s'en va qu'avec la mort.
- J'ai vu l'invasion, à l'ombre de nos marbres Entasser ses lourds chariots;
- Je l'ai vue arracher l'écorce de nos arbres, Pour la jeter à ses chevaux;
- J'ai vu l'homme du Nord , à la lèvre farouche , Jusqu'au sang nous meurtrir la chair :
- Nous manger notre pain, et jusque dans la bouche S'en venir respirer notre air;
- J'ai vu, jeunes Français, ignobles libertines, Nos femmes, belles d'impudeur,
- Aux regards d'un Cosaque étaler leurs poitrines, Et s'enivrer de son odeur.
- Eh bien! dans tous ces jours d'abaissement, de peine, Pour tous ces outrages sans nom,
- Je n'ai jamais chargé qu'un être de ma haine... Sois maudit, ô Napoléon!

### \*) 111 (%

O Corse à cheveux plats! que ta France était belle, Au grand soleil de messidor!

C'était une cavale indomptable et rebelle, Sans frein d'acier ni rênes d'or;

Une jument sauvage à la croupe rustique, Fumante encor du sang des rois;

Mais fière, et d'un pied fort heurtant le sol antique Libre pour la première fois :

Jamais aucune main n'avait passé sur elle Pour la flétrir et l'outrager;

Jamais ses larges flancs n'avaient porté la selle Et le harnais de l'étranger ;

Tout son poil reluisait, et, belle vagabonde,

L'œil haut, la croupe en mouvement,

Sur ses jarrets dressée, elle effrayait le monde Du bruit de son hemissement.

Tu parus, et sitôt que tu vis son allure, Ses reins si souples et dispos, Centaure impétueux, tu pris sa chevelure, Tu montas botté sur son dos.

Alors, comme elle aimait les rumeurs de la guerre, La poudre, les tambours battants,

Pour champ de course, alors, tu lui donnas la terre, Et des combats pour passe-temps :

Alors, plus de repos, plus de nuits, plus de sommes Toujours l'air, toujours le travail,

Toujours comme du sable écraser des corps d'hommes, Toujours du sang jusqu'au poitrail;

Quinze ans, son dur sabot dans sa course rapide Broya des générations;

Quinze ans, elle passa, fumante, à toute bride, Sur le ventre des nations.

Enfin lasse d'aller sans finir sa carrière,
D'aller sans user son chemin,

De pétrir l'univers, et comme une poussière De soulever le genre humain;

Les jarrets épuisés, haletante et sans force, Près de fléchir à chaque pas,

Elle demanda grâce à son cavalier corse;

Mais, bourreau, tu n'écoutas pas!

Tu la pressas plus fort de ta cuisse nerveuse;

Pour étouffer ses cris ardents,

Tu retournas le mors dans sa bouche baveuse,

De fureur tu brisas ses dents;

Elle se releva : mais un jour de bataille, Ne pouvant plus mordre ses freins,

Mourante, elle tomba sur un lit de mitraille Et du coup te cassa les reins.

# € VI €

Maintenant tu renais de ta chute profonde :

Pareil à l'aigle radieux ,

Tu reprends ton essor pour dominer le monde,

Ton image remonte aux cieux.

Napoléon n'est plus ce voleur de couronne, Cet usurpateur effronté,

Qui serra sans pitié, sous les coussins du trône, La gorge de la Liberté;

Ce triste et vieux forçat de la Sainte-Alliance

Qui mourut sur un noir rocher,

Traînant comme un boulet l'image de la France Sous le bâton de l'étranger,

Non, non, Napoléon n'est plus souillé de fanges; Grâce aux flatteurs mélodieux,

Aux poëtes menteurs, aux sonneurs de louanges, César est mis au rang des dieux.

Son image reluit à toutes les murailles,
Son nom, dans tous les carrefours

Résonne incessamment, comme au fort des batailles Il résonnait sur les tambours.

Puis de ces hauts quartiers où le peuple foisonne, Paris, comme un vieux pèlerin,

Redescend tous les jours au pied de la colonne Abaisser son front souverain.

Et là , les bras chargés de palmes éphémères , Inondant de bouquets de fleurs

Ce bronze que jamais ne regardent les mères , Ce bronze grandi sous leurs pleurs ;

En veste d'ouvrier, dans son ivresse folle, Au bruit du fifre et du clairon, Paris d'un pied joyeux danse la carmagnole

Autour du grand Napoléon.

# € V €

Ainsi passez, passez, monarques débonnaires, Doux pasteurs de l'humanité;

Hommes sages, passez comme des fronts vulgaires Sans reflet d'immortalité!

Du peuple vainement vous allégez la chaîne, Vainement, tranquille troupeau,

Le peuple sur vos pas, sans sueur et sans peine, S'achemine vers le tombeau;

Sitôt qu'à son déclin votre astre tutélaire Épanche son dernier rayon,

Votre nom qui s'éteint, sur le flot populaire Trace à peine un léger sillon.

Passez, passez, pour vous point de haute statue,

Le peuple perdra votre nom;

Car il ne se souvient que de l'homme qui tue

Avec le sabre ou le canon;

Il n'aime que le bras qui dans des champs humides Par milliers fait pourrir ses os;

Il aime qui lui fait bâtir des Pyramides,

Porter des pierres sur le dos;

Passez! le peuple c'est la fille de taverne, La fille buyant du vin bleu,

Qui veut dans son amant un bras qui la gouverne, Un corps de fer, un œil de feu,

Et qui, dans son taudis, sur sa couche de paille, N'a d'amour chaud et libertin

Que pour l'homme hardi qui la bat et la fouaille Depuis le soir jusqu'au matin.

Mai 1831.



## VARSOVIE.

€ I €

## LA GUERRE.

Mère! il était une ville fameuse :

Avec le Hun, j'ai franchi ses détours,

J'ai démoli son enceinte fumeuse,

Sous le boulet j'ai fait crouler ses tours;

J'ai promené mes chevaux par les rues,

Et sous le fer de leurs rudes sabots

J'ai labouré le corps des femmes nues

Et des enfants couchés dans les ruisseaux;

J'ai sur la borne, au plus fort du carnage,

Le corps frotté de suif et de saindoux, Brutalement et le front tout en nage, Sur son sein vierge essuyé mon poil roux; Puis j'ai traîné sur mes pas l'Incendie, Et le géant, hurlant matin et soir, A nettoyé de sa langue hardie Les pans de mur inondés de sang noir. Hourra! hourra! j'ai courbé la rebelle, J'ai largement lavé mon vieil affront, J'ai vu des morts à hauteur de ma selle, Hourra! j'ai mis les deux pieds sur son front. Tout est fini, maintenant, et ma lame Pend inutile à côté de mon slanc, Tout a passé par le fer et la flamme, Toute muraille a sa tache de sang : Les maigres chiens aux saillantes échines, Dans les ruisseaux n'ont plus rien à lécher, Tout est désert, l'herbe pousse aux ruines; O mort! ô mort! je n'ai rien à faucher.

#### 3 II G

# LE CHOLÉRA-MORBUS.

Mère! il était un peuple plein de vie, Un peuple ardent et fou de liberté... Eh bien! soudain des champs de Moscovie Je l'ai frappé de mon souffle empesté. Alors, alors, dans les plaines humides Le fossoyeur a levé ses grands bras, Et par milliers les cadavres livides Comme de l'herbe ont encombré ses pas. Mieux que la balle et les larges mitrailles, Mieux que la flamme et l'implacable faim, J'ai déchiré les mortelles entrailles, J'ai souillé l'air et corrompu le pain; J'ai tout noirci de mon haleine errante, De mon contact j'ai tout empoisonné, Sur le teton de sa mère expirante Tout endormi j'ai pris le nouveau-né.

J'ai dévoré même au sein de la guerre
Des camps entiers de carnage fumants,
J'ai frappé l'homme au bruit de son tonnerre,
J'ai fait combattre entre eux des ossements;
Enfin, partout l'humaine créature
Sur un sol nu, sanglant et crevassé,
Gît maintenant pleine de pourriture,
Comme un chien mort au revers d'un fossé;
Partout, partout le noir corbeau becquète,
Partout les vers ont des corps à manger;
Pas un vivant, et partout un squelette...
O mort! ô mort, je n'ai rien à ronger.

 $\Pi$ 

#### LA MORT.

Tristes fléaux, créatures hideuses,
Oh! mes enfants, de moi que voulez-vous?
Cessez, cessez vos plaintes hasardeuses,
Et sur la pierre étendez vos genoux.

Le sang toujours ne peut rougir la terre, Les chiens toujours ne peuvent pas lécher, Il est un temps où la peste et la guerre Ne trouvent plus de vivants à faucher; Il est un jour où la chair manque au monde : Où, sur le sol, le mal toujours ardent, Comme sur l'os d'une charogne immonde Ne trouve plus à repaître sa dent. Enfants hideux, couchez-vous dans mon ombre, Et sur la pierre étendez vos genoux. Dormez, dormez, sur notre globe sombre, Tristes fléaux, je veillerai pour vous. Dormez, dormez! je prêterai l'oreille Au moindre bruit par le vent apporté. Et quand de loin, comme un vol de corneille, S'élèveront des cris de liberté; Quand j'entendrai de pâles multitudes, Des peuples nus, des milliers de proscrits, Jeter à bas leurs vieilles servitudes, En maudissant leurs tyrans abrutis; Enfants hideux, pour finir votre somme

Comptez sur moi, car j'ai l'œil creux, jamais Je ne m'endors, et ma bouche aime l'homme Comme le Tzar aime les Polonais.

1831.



## DANTE.

Dante, vieux Gibelin! quand je vois en passant
Le plâtre blanc et mat de ce masque puissant
Que l'art nous a laissé de ta divine tête,
Je ne puis m'empêcher de frémir, ô poète!
Tant la main du génie et celle du malheur
Ont imprimé sur toi le sceau de la douleur.
Sous l'étroit chaperon qui presse tes oreilles
Est-ce le pli des ans ou le sillon des veilles
Qui traverse ton front si laborieusement?
Est-ce au champ de l'exil, dans l'avilissement
Que ta bouche s'est close à force de maudire?
Ta dernière pensée est-elle en ce sourire

Que la mort sur ta lèvre a cloué de ses mains? Est-ce un ris de pitié sur les pauvres humains? Ah! le mépris va bien à la bouche de Dante, Car il recut le jour dans une ville ardente, Et le pavé natal fut un champ de graviers Qui déchira longtemps la plante de ses pieds : Dante vit, comme nous, les passions humaines Rouler autour de lui leurs fortunes soudaines; Il vit les citoyens s'égorger en plein jour, Les partis écrasés renaître tour à tour; Il vit sur les bûchers s'allumer les victimes; Il vit pendant trente ans passer des flots de crimes, Et le mot de patrie à tous les vents jeté, Sans profit pour le peuple et pour la liberté. O Dante Alighieri, poète de Florence, Je comprends aujourd'hui ta mortelle souffrance; Amant de Béatrice, à l'exil condamné, Je comprends ton œil cave et ton front décharné, Le dégoût qui te prit des choses de ce monde, Ce mal de cœur sans fin, cette haine profonde Qui te faisant atroce en te fouettant l'humeur,

Inondèrent de bile et ta plume et ton cœur.

Aussi, d'après les mœurs de ta ville natale,

Artiste, tu peignis une toile fatale,

Et tu fis le tableau de sa perversité

Avec tant d'énergie et tant de vérité,

Que les petits enfants qui le jour, dans Ravenne,

Te voyaient traverser quelque place lointaine,

Disaient en contemplant ton front livide et vert:

Voilà, voilà celui qui revient de l'enfer.

1831.



## MELPOMÈNE.

A M. Alfred de Vigny.

#### 3 I G

O fille d'Euripide, ô belle fille antique!
O muse, qu'as-tu fait de ta blanche tunique?
Prêtresse du saint temple, oh! que sont devenus
Les ornements sacrés qui couvraient tes pieds nus!
Et les cheveux dorés relevés sur ta tête,
Et le grave cothurne, et la lyre poète,
Et les voiles de lin en ta marche à longs plis
Flottant et balayant les dalles du parvis,
Et le fleuve éternel de tes larmes pieuses,
Et tes sanglots divins, douleurs barmonieuses?
O belle fille antique! ô toi qu'on adorait!
De tes chastes habits, prêtresse, qu'as-tu fait?

Tu les as échangés contre des haillons sales;

Ton beau corps est tombé dans la fange des halles,

Et ta bouche oubliant l'idiome de miel

Qu'elle semblait puiser dans les concerts du ciel,

Ta bouche aux passions du peuple descendue,

S'est ouverte aux jurons de la fille perdue.

## 3 II G

C'en est fait aujourd'hui de la beauté de l'art!

Car l'immoralité levant un œil hagard

Se montre hardiment dans les jeux populaires;

Les théâtres partout sont d'infâmes repaires,

Des temples de débauche, où le vice éhonté

Donne pour tous les prix leçon d'impureté.

C'est à qui chaque soir sur leurs planches banales

Étalera le plus de honte et de scandales,

A qui déroulera dans un roman piteux

Des plus grossières mœurs les traits les plus honteux,

Et sans respect aucun pour la femme et pour l'âge,

Fera monter le plus de rougeur au visage.

Allez, homme au cœur pur, allez en curieux Heurter vos pieds, le soir, à tous ces mauvais lieux; Dans ces antres infects descendez quand la brume Sur la grande cité comme un fallot s'allume; Vous verrez au milieu d'un fleuve de sueur Sous un pâle soleil et sa jaune lueur, Sans haleine, sans pouls, et les lèvres muettes, Tout un peuple accroupi sur de noires banquettes, Écoutant à plaisir la langue des bourreaux, Apprivoiser ses veux au sang des échafauds. Vous v verrez sous l'œil du père de famille, De lubriques tableaux enseigner à sa fille Comment sur un sopha, sans remords et sans peur, On ouvre à tout venant et sa jambe et son cœur; Comme font les deux mains d'un homme qui viole; Comment à ses transports une femme s'immole; Et les femmes, au bout de ces drames impurs, Haletantes encor, l'œil en feu, les seins durs, D'un pied lent désertant la salle solitaire Regagner leurs foyers en révant l'adultère. Voilà, voilà, pourtant l'air fétide, empesté,

Que l'art de ses rameaux verse sur la cité;
L'air malsain que Paris, comme une odeur divine,
Vient humer chaque soir de toute sa poitrine!
Arbre impur! on dirait que ton front dégarni
Ne porte plus au ciel qu'un feuillage jauni;
Et que les fruits tombés de ta branche sonore,
Comme ceux qui poussaient aux arbres de Gomorrhe,
Sous la lèvre du peuple amers et tout flétris,
Ne sont que cendre sèche et que germes pourris!

## 3) III G

Ah! dans ces temps maudits, les citoyens iniques
Ne sont pas tous errants sur les places publiques;
Ce ne sont pas toujours ces rudes affamés
Aux seins poilus, aux bras péniblement armés,
Ces pauvres ouvriers hurlant comme une meute,
Et que le ventre seul entraîne dans l'émeute:
Ces hommes de ruine et de destruction
Ne soufflent pas le vent de la corruption,
Leur bras n'atteint jamais que l'aride matière;

Ils ébranlent le marbre, ils attaquent la pierre; Et quand le mur battu tombe sur le côté, Leur torrent passe et fuit comme un torrent d'été. Mais les hommes pervers, mais les hommes coupables, Dont le pied grave au sol des traces plus durables, Ce sont tous ces auteurs, qui, le scalpel en main, Cherchent, les yeux ardents, au fond du cœur humain, La fibre la moins pure et la plus sale veine Pour en faire jaillir des flots d'or à main pleine. Les uns vont calculant du fond du cabinet, D'un spectacle hideux le produit brut et net; D'autres aux ris du peuple, aux brocards de l'école, Promènent sans pitié l'encensoir et l'étole; D'autres, déshabillant la céleste pudeur, Ne laissent pas un voile à l'humaine candeur. Puis viennent les goujats de la littérature, Qui, portant le marteau sur toute sépulture, Courent de siècle en siècle arracher par lambeaux Les crimes inouïs qui dorment aux tombeaux. Sombres profanateurs avides de dépouilles, Ils n'attendent pas même au milieu de leurs fouilles

Que la terre qui tombe ait refroidi les morts;

De la fosse encor fraîche ils retirent les corps,

Et sans crainte de Dieu, leur bras, leur bras obscène,

Les livre encor tout chauds aux clameurs de la scène.

## DIV C

Ils ne savent donc pas, ces vulgaires rimeurs,
Quelle force ont les arts pour démolir les mœurs,
Que l'encre dégouttant de leurs plumes grossières
Renoircit tous les cœurs blanchis par les lumières;
Combien il est affreux d'empoisonner le bien,
Et de porter le nom de mauvais citoyen!
Ils ne savent donc pas la sanglante torture,
De se dire, à part soi : J'ai fait une œuvre impure;
Et de voir ses enfants à la face du ciel
Baisser l'œil et rougir du renom paternel!
Non, le gain les excite et l'argent les enfièvre,
L'argent leur clôt les yeux et leur salit la lèvre,
L'argent, l'argent fatal, dernier Dieu des humains,
Les prend par les cheveux, les secoue à deux mains,

Leur mettrait les deux pieds sur le corps de leur père.

Honte à eux! car trop loin de l'atteinte des lois,

L'honnête homme peut seul les flétrir de sa voix!

Honte à eux! car jamais leur main ne s'est lassée

A couvrir de laideur l'immortelle pensée!

De l'art, de l'art divin, ce bel enfant des cieux,

Créé pour enseigner la parole des Dieux,

Ils ont fait sur la terre un affreux cul-de-jatte,

Tronçon d'homme manqué, marchant à quatre pattes,

Et montrant aux passants des moignons tout sanglants,

Et l'ulcère honteux qui lui ronge les flancs!

4. C. J. O.

4834.

## LE RIRE.

Nous avons tout perdu, tout, jusqu'à ce gros rire
Gonflé de gaîté franche et de bonne satire,
Ce rire d'autrefois, ce rire des aïeux
Qui jaillissait du cœur comme un flot de vin vieux:
Le rire sans envie et sans haine profonde,
Pour n'y plus revenir est parti de ce monde.
Quel compère joyeux que le rire autrefois!
Maintenant il est triste, il chante à demi-voix,
Il incline la tête et se pince la lèvre;
Chaque pli de sa bouche est creusé par la fièvre:
Adieu le vin, l'amour, et les folles chansons!
Adieu les grands éclats, les longues pamoisons!

Plus de garçon joufflu, bien frais, et dans sa gloire
Chantant à plein gosier les belles après boire;
Près d'un jambon fumé plus de baisers d'époux,
Plus de bruyants transports, plus de danses de fous,
Plus de boutons rompus, plus de bouffonnerie:
Mais du cynisme à force et de l'effronterie,
De la bile à longs flots, des traits froids et mordants,
Comme au fond de l'enfer des grincements de dents,
Et puis la lâcheté, l'insulte à la misère,
Et des coups au vaincu, des coups à l'homme à terre...

Ah! pour venir à nous le front morne et glacé,
Par quels affreux chemins, vieux Rire, as-tu passé?
Les éclats de ta voix, comme hurlements sombres,
Ont retenti longtemps à travers des décombres;
Dans les villes en pleurs, sur le blé des sillons,
Ils ont réglé longtemps les pas des bataillons;
Longtemps ils ont mêlé leurs notes infernales
Au bruit du fer tombant sur les têtes royales,
Et, suivant dans Paris le fatal tombereau,
Mené plus d'un grand homme au panier du bourreau:

Rire! tu fus l'adieu qu'en délaissant la terre
De son lit de douleur laissa tomber Voltaire;
Rire de singe assis sur la destruction,
Marteau toujours brûlant de démolition,
Depuis ce jour, Paris te remue à toute heure;
Et sous tes coups puissants rien de grand ne demeure.

Ah! malheur au talent plein de vie et d'amour
Qui veut se faire place et paraître au grand jour!
Malheur, malheur cent foisà la muse choisie
Qui veut livrer son aile au vent de poésie!
En vain elle essaîra, dédaigneuse du sol,
Sur le bruit des cités de prendre son beau vol,
Le rire à l'œil stupide est là, qui la regarde,
Et qui, jaloux des lieux où son pied se hasarde,
Comme miasmes brûlants, ou comme plomb mortel,
Montera la frapper aux campagnes du ciel;
Et cette âme perdue aux voûtes éternelles,
Qui, devant le soleil ouvrant ses larges ailes,
Allait, dans son transport, chez la Divinité
Exhaler quelque chant plein d'immortalité;

Pauvre âme, atteinte encore au bord de la carrière, Triste, penchant la tête et fermant la paupière, Elle retombera dans son cloaque impur, Et s'en ira bien loin vers quelque coin obscur, Gémissante, traînant l'aile et perdant sa plume, Mourir avant le temps, le cœur gros d'amertume.

1831.



# LA CUVE.

Il est, il est sur terre une infernale cuve,
On la nomme Paris; c'est une large étuve,
Une fosse de pierre aux immenses contours
Qu'une eau jaune et terreuse enferme à triples tours;
C'est un volcan fumeux et toujours en haleine
Qui remue à longs flots de la matière humaine;
Un précipice ouvert à la corruption
Où la fange descend de toute nation,
Et qui de temps en temps, plein d'une vase immonde,
Soulevant ses bouillons, déborde sur le monde.

Là, dans ce trou boueux, le timide soleil

Vient poser rarement un pied blanc et vermeil;

Là, les bourdonnements nuit et jour dans la brume

Montent sur la cité comme une vaste écume;

Là, personne ne dort, là, toujours le cerveau

Travaille, et, comme l'arc, tend son rude cordeau.

On y vit un sur trois, on y meurt de débauche;

Jamais, le front huilé, la mort ne vous y fauche,

Car les saints monuments ne restent dans ce lieu

Que pour dire: Autrefois il existait un Dieu.

Là, tant d'autels debout ont roulé de leurs bases,
Tant d'astres ont pâli sans achever leurs phases,
Tant de cultes naissants sont tombés sans mûrir,
Tant de grandes vertus, là, s'en vinrent pourrir,
Tant de chars meurtriers creusèrent leur ornière,
Tant de pouvoirs honteux rougirent la poussière,
De révolutions au vol sombre et puissant
Crevèrent coup sur coup leurs nuages de sang,
Que l'homme ne sachant où rattacher sa vie,

Au seul amour de l'or se livre avec furie.

Misère! Après mille ans de bouleversements,

De secousses sans nombre et de vains errements,

De cultes abolis et de trônes superbes

Dans les sables perdus et couchés dans les herbes,

Le Temps, ce vieux coureur, ce vieillard sans pitié,

Qui va par toute terre écrasant sous le pié

Les immenses cités regorgeantes de vices,

Le Temps, qui balaya Rome et ses immondices,

Retrouve encore, après deux mille ans de chemin,

Un abîme aussi noir que le cuvier romain.

Toujours même fracas, toujours même délire,
Même foule de mains à partager l'empire;
Toujours même troupeau de pâles sénateurs,
Mêmes flots d'intrigants et de vils corrupteurs,
Même dérision du prêtre et des oracles,
Même appétit des jeux, même soif des spectacles;
Toujours même impudeur, même luxe effronté,
En chair vive et en os même immoralité,

Mêmes débordements, mêmes crimes énormes, Moins l'air de l'Italie et la beauté des formes.

La race de Paris, c'est le pâle voyou

Au corps chétif, au teint jaune comme un vieux sou;

C'est cet enfant criard que l'on voit à toute heure

Paresseux et flânant, et loin de sa demeure

Battant les maigres chiens, ou le long des grands murs

Charbonnant en sifflant mille croquis impurs;

Cet enfant ne croît pas, il crache sur sa mère,

Le nom du ciel pour lui n'est qu'une farce amère;

C'est le libertinage enfin en raccourci;

Sur un front de quinze ans c'est le vice endurci.

Et pourtant il est brave, il affronte la foudre,
Comme un vieux grenadier il mange de la poudre,
Il se jette au canon en criant : Liberté!
Sous la balle et le fer il tombe avec beauté.
Mais que l'Émeute aussi passe devant sa porte,
Soudain l'instinct du mal le saisit et l'emporte,
Le voilà grossissant les bandes de vauriens,

Molestant le repos des tremblants citoyens, Et hurlant, et le front barbouillé de poussière, Prêt à jeter à Dieu le blasphème et la pierre.

O race de Paris, race au cœur dépravé,
Race ardente à mouvoir du fer ou du pavé!
Mer, dont la grande voix fait trembler sur les trônes,
Ainsi que des fiévreux, tous les porte-couronnes!
Flot hardi qui trois jours s'en va battre les cieux,
Et qui retombe après, plat et silencieux!
Race unique en ce monde! effrayant assemblage
Des élans du jeune homme et des crimes de l'âge;
Race qui joue avec le mal et le trépas,
Le monde entier t'admire et ne te comprend pas!

Il est, il est sur terre une infernale cuve,
On la nomme Paris; c'est une large étuve,
Une fosse de pierre aux immenses contours
Qu'une eau jaune et terreuse enferme à triples tours;
C'est un volcan fumeux et toujours en haleine
Qui remue à longs flots de la matière humaine;

Un précipice ouvert à la corruption,

Où la fange descend de toute nation,

Et qui de temps en temps, plein d'une vase immonde,

Soulevant ses bouillons déborde sur le monde.

Octobre 1831.



# DÉSOLATION.

# 3 I G

Comme tout jeune cœur encor vierge de fiel,
J'ai demandé d'abord ma poésie au ciel.
Hélas! il n'en tomba qu'une réponse amère!
Pauvre fou! cria-t-il, que la pensée altère!
Toi qui, haussant vers moi tes deux lèvres en feu,
Cherches, comme un peu d'eau, le pur souffle de Dieu,
Oh! de moi n'attends plus de célestes haleines,
Car le vent de la terre a desséché mes plaines:
Il a brûlé mes fleurs, et dans son vol fougueux
Fait mon sein plus pelé que la nuque d'un gueux

L'encens humain parfois a beau fumer encore. Ce n'est qu'un souvenir qui bientôt s'évapore; Il retombe à la terre, et ne va pas plus haut Que la voûte du temple et son froid échafaud. L'homme enfin ne peut plus parler avec les anges: J'ai perdu tous mes saints, mes vierges, mes archanges, Tout ce peuple du ciel qu'aux regards des humains. Un homme aimé de Dieu. poète aux belles mains, Raphael, fit souvent descendre sur ses toiles. Tout est mort maintenant: par delà mes étoiles. Par delà mon soleil nul écho ne répond, Et l'on ne trouve plus qu'un abime profond. Un vaste et sombre anneau sans chaton et sans pierre, Un gouffre sans limite, une nuit sans lumière, Une fosse béante, un immense cercueil, Et l'orbite sans fond dont l'homme a crevé l'œil.

### ÷) 11 €

Plus de Dieu, rien au ciel! ah! malheur et misère!
Sans les cieux maintenant qu'est-ce donc que la terre?—

La terre! ce n'est plus qu'un triste et mauvais lieu, Un tripot dégoûtant où l'or a tué Dieu, Où, mourant d'une faim qui n'est point assouvie, L'homme a jauni sa face et décharné sa vie, Où, vidant là son cœur, liberté, ciel, amour, L'infâme a tout joué, tout perdu sans retour; Un ignoble clapier de débauche et de crime, Que la mort, à mon gré, trop lentement décime; Un cloaque bourbeux, un sol gras et glissant, Où, lorsque le pied coule, on tombe dans du sang. Ainsi donc jette bas toute sainte pensée, Comme un épais manteau dont l'épaule est blessée, Comme un mauvais bâton dont tu n'as plus besoin, Au premier carrefour jette-la dans un coin; Puis, abaisse la tête et rentre dans la foule. Là, sans but, au hasard, comme une cau qui s'écoule, Loin, bien loin des sentiers battus par ton aïeul, Dans ce monde galeux passe et marche tout seul; Ne presse aucune main, aucun front sur ta route; Le cœur vide et l'œil sec, si tu peux, fais-la toute; Et quand viendra le jour où, comme un homme las. Tout d'un coup malgré toi s'arrêteront tes pas,
Quand le froid de la mort, dénouant ta cervelle,
Dans le creux de tes os fera geler la moelle,
Alors pour en finir, si par hasard tes yeux
Se relèvent encor sur la voûte des cieux,
Souviens-toi, moribond, que là-haut tout est vide;
Va dans le champ voisin, prends une pierre aride;
Pose-la sous ta tête, et, sans penser à rien,
Tourne-toi sur le flanc et crève comme un chien.

Novembre 4834.

## LES VICTIMES.

Une nuit je rêvais... et dans mon rêve sombre,
Autour d'un ténébreux autel,

Passaient, passaient toujours des victimes sans nombre, Les bras tendus vers l'Éternel.

Toutes avaient au front une trace luisante :

Toutes, comme un maigre troupeau

Dont le tondeur a pris la toison blanchissante,

Portaient du rouge sur la peau.

Et toutes ce n'étaient que vieillards au grand âge, Un bâton d'ivoire à la main,

Comme ceux que la mort, en un jour de carnage, Trouva sur le fauteuil romain;

Que jeunes gens amis, à la vaste poitrine, Au cœur solide et bien planté,

Frappés, la bouche ouverte, et d'une voix divine Chantant la belle Liberté;

Ce n'étaient que des corps meurtris et noirs de fange,

Du sable encor dans les cheveux;

Et battus bien longtemps sur une rive étrange,

Des vents et des flots écumeux;

Ce n'étaient que des flancs consumés par les flammes

Dans le creux des taureaux d'airain,

Que membres déchirés sous mille dents infâmes

Devant le peuple souverain;

Que des porteurs divins de blessures infimes,

Des sages couronnés d'affront,

Des orateurs sacrés, des poètes sublimes,

Tombés en se touchant le front;

Puis des couples d'amants, puis la foule des mères

Traînant leurs enfants par le bras,

Et les petits enfants pleins de larmes amères

Et soupirant à chaque pas;

Et ces ombres, hélas! avides de justice,

Plaintives, les mains dans les airs,

Demandaient vainement le prix du sacrifice

Au Dieu puissant de l'univers.

## TERPSICHORE.

A M. A. Royer.

#### 89 I 68

Lorsque la foi brûlante a déserté les âmes,

Quand le pur aliment de toutes chastes flammes,

Le nom puissant de Dieu des cœurs s'est effacé.

Et quand le pied du vice a partout repassé,

La vie à tous les dos est chose fatigante;

C'est une draperie, une robe traînante

Que chacun à son tour revêt avec dégoût,

Et dont le pan bientôt va flotter dans l'égout.

Quand on ne croit à rien, que faire de la vie?

Que faire de ce bien que la vieillesse envie,

Si l'on ne peut, hélas! l'envoyer vers le ciel,

Comme un encensoir d'or fumant devant l'autel;
La remplir d'harmonie, et, dans un beau délire,
Des âmes avec Dieu se partager l'empire,
Ou la teindre de sang, comme un fer redouté,
Aux mains de la patrie et de la liberté;
Quand le cœur est sans foi, que faire de la vie?
Alors, alors il faut la barbouiller de lie,
La couvrir de haillons, la charger d'oripeaux,
Comme un ivrogne mort l'enfouir dans les pots;
Il faut l'user enfin à force de luxure,
Jusqu'au jour où la mort, passant par aventure,
Et la trouvant courbée et vaincue à moitié,
Dans le fossé commun la poussera du pié.

## # II E

Ainsi, du haut des tours les cloches ébranlées,
Battant l'air sourdement de leurs pleines volées,
Sur la ville frivole et sans dévotion
Ont beau répandre encor de la religion;
Les cierges allumés ont beau luire à l'église,

Le prêtre a beau frapper de son front pénitent :
Au culte des chrétiens on vit indifférent ,
Mais non pas à l'ennui. Toute face tournée
Vers ce triste démon à la main décharnée
Craint toujours de sentir son fade embrassement ,
Son baiser glacial, et chacun lestement
De le fuir aussitôt , et de suivre à la trace
La moindre occasion de débauche qui passe ,
Le tumulte en la rue , et le rire banal
De l'antique Saturne aux jours du carnaval.

Le carnaval! jadis cette courte folie
Était de la misère avec un peu de lie,

Des malheureux payés, le long des boulevards,

Poussant des hurlements sous des masques blafards;

Mais les gueux aujourd'hui ne sont plus seuls en scène:

Les beaux noms du pays descendent dans l'arène,

Et, le gosier bardé des plus sales propos,

Des porteurs de la halle ils se font les échos;

Puis viennent après eux les hommes de pensée;

Et tous ces curieux de la joie insensée, Le soir, vont au théâtre, et, pour se mettre en rut, Apprennent, là, du peuple à danser le chahut. Quelle danse et quel nom! D'abord c'est une lutte Où des lubricités la palme se dispute. Les violons aigus, et les tambours ronflants. Dans un rhythme lascif agitent tous les flanes; Puis, d'accord avec lui, les haleines fumeuses Versent à flots épais des paroles vineuses. Bientôt le masque tombe, ainsi que la pudeur; La femme ne craint pas de montrer son ardeur, Tant elle est par la foule et le bruit enivrée, Et, là, nulle ne fait la longue et la sucrée. L'homme attaque la femme, et la femme répond. La joue en feu, les yeux luisant à chaque bond, Et la jambe en avant, elle court sur les planches; Elle arrive sur l'homme en remuant les hanches; Et l'homme, l'animant du geste et de la voix, Par ses beaux tordions la met vite aux abois, Comme un triton fougueux prend une nymphe impure, Il la saisit au corps, et, forcant la nature,

Simule à tous les yeux ce que les animaux N'ont jamais inventé dans leurs plaisirs brutaux. Horreur! Cette luxure est partout applaudie, Et l'imitation court comme l'incendie. Puis la salle chancelle, et d'un élan soudain Le bal entier se lève, une main dans la main; Les corps joignent les corps; comme une large houle Sur le plancher criant le galop se déroule. Alors une poussière immonde, en longs anneaux, Enveloppe la salle et ternit les flambeaux; Le plafond tourne aux yeux ainsi que dans l'ivresse : La chair a tout vaincu, l'âme n'est plus maîtresse, Tout cède et s'abandonne à cet emportement, Car c'est la mer qui gronde en son lit écumant, C'est le vent qui tournoie en hurlantes rafales, C'est un troupeau fumant de bouillantes cavales, C'est la fosse aux lions. — Malheur, hélas! malheur Au pied de l'apprenti qui n'a pas de vigueur! Malheur au faible bras qui délaisse une taille! Ah! c'en est fait ici, comme au champ de bataille, Du maladroit qui tombe! — à son cri déchirant,

Aux cris de l'écrasé tout fuit indifférent;

Personne n'a de cœur en ce moment terrible,

Et la ronde aux cent pieds, impitoyable, horrible,

Passera sur le corps, et ses bonds furieux

Meurtriront sans effroi le chef-d'œuvrc des cieux.

#### a III G

O pudeur, ô vertu, douce et belle pensée!
O chevelure d'Ève à longs flots dispersée!
Pudeur, voile de pourpre, adorable manteau,
Déchire-toi devant cet ignoble tableau!
Et toi, mon âme, ainsi qu'une vierge immortelle
Couvrant son front pensif de l'ombre de son aile,
Rentre, rentre en toi-même, et songe amèrement
A quels tristes excès et quel débordement
La chair peut entraîner une race païenne;
Pense, en ces temps de trouble et de rumeur humaine,
A quel abus de tout, même de liberté,
Peut monter comme un flot un peuple déhonté,
Un peuple qu'aucun frein ne modère et n'arrête,

Et qui, vers de grands buts ne tournant plus sa tête,
Et n'ayant plus au cœur de glorieux désirs,
Accoutume sa vie à de sales plaisirs :
Pense à cela, mon âme, et, lorsque ta pensée
Sur un pareil sujet sera tout épuisée,
Jette un large soupir, et plains le dévoûment
De quiconque ici-bas se met au monument,
Pour avancer d'un pas le troupeau populaire.
Plains de tout grand mortel le trépas volontaire;
Oh! plains surtout celui qui, souffrant de nos maux,
Gravit l'âpre colline, une croix sur le dos,
Et qui, pour détacher les hommes de la terre,
S'éleva vers le ciel des cimes du Calvaire.

Février 1834.



### L'AMOUR DE LA MORT.

Hélas! qui le croirait? ce fantôme hideux,

Ce monstre à l'œil éteint dans son orbite creux,

Au crâne sans cheveux et souillé de poussière,

Aux membres desséchés et froids comme la pierre,

A la teinte jaunâtre, à cette fade odeur

Qui vous met malgré vous le trouble dans le cœur;

Tout ce je ne sais quoi qui n'est plus de la vie,

Que ne peut expliquer nulle philosophie,

Et dont l'entier silence et l'immobilité

Révèlent le néant dans sa difformité,

La Mort, ce laid produit de l'antique nature,

La Mort, le vaste effroi de toute créature,

La Mort a rencontré sur terre un amoureux, Un être qui l'adore, un amant vigoureux Oui la serre en ses bras d'une étreinte profane, L'asseoit sur ses genoux comme une courtisane, L'entraîne avec ivresse à sa table, à son lit, Et comme un chaud satyre avec elle s'unit! Hideux accouplement! aussi de préférence A tout autre pays la Mort aime la France, Et depuis cinquante ans devant ses yeux ont tort Les barbares excès des peuplades du Nord. Que lui font les baisers de la vieille Angleterre? Il est vrai qu'elle sait auprès d'un pot de bière Tranquillement s'ouvrir une veine du front, Ou se faire sauter la tête avec du plomb; Mais la France vaut mieux et lui plaît davantage. C'est là qu'au suicide, au duel on s'encourage; C'est là, malgré Gilbert et son vers immortel, Oue I'on court voir encor mourir un criminel; Là que la politique aux sanglantes chimères Vient sans peur essayer ses formes éphémères; Là que l'on a dressé l'abattoir social,

Enfin le sol chéri du meurtrier brutal,

Et le seul lieu sur terre où peut-être sans haine
On attente en riant à toute vie humaine;
Comme si ce feu pur éteint si lestement
Pouvait se rallumer à tout commandement,
Et comme si les forts, les puissants de ce monde,
Tous les bras musculeux de la planète ronde,
Pouvaient dans leur vigueur renouer le cordeau
Que la Parque a tranché de son fatal ciseau!

Ah! n'est-ce pas assez que l'avare nature

Nous redemande à tous une dette si dure,

La vie, à tous la vie? et faut-il donc encor

Nous-mêmes dans le gouffre enfouir le trésor?

Oh! n'est-ce pas assez de la pâle vieillesse,

De tous les rongements de la vie en faiblesse,

Du venin dévorant des soucis destructeurs,

Et de la maladie aux plaintives douleurs?

N'est-on pas sûr enfin, au bruit des chants funèbres,

De faire tôt ou tard le saut dans les ténèbres,

D'avoir trois pieds de terre après soi sur le flane?

Ne doit-on pas mourir? — S'il faut que notre sang S'épanche, il est toujours des cas en cette vie Où l'on peut le verser avec quelque énergie : Alors que l'étranger, tout cuirassé de fer, Passe à travers nos champs comme un dieu de l'enfer, Foulant d'un pied sanglant l'herbe de nos campagnes, Et chargeant sur son dos les fils de nos compagnes; Quand le bouclier d'or qui doit tous nous couvrir, L'honneur de notre nom, est près de se ternir; Ou bien lorsque la loi, violée et maudite, Répand des flots de pleurs par la ville interdite. Ah! voilà le moment! et le sang qui se perd A toute la cité du moins profite et sert. Mais tel n'est pas le train ordinaire des choses; Ce n'est point pour le juste et pour de belles causes Que la mort violente aime à faire ses coups : C'est pour de vils hochets, des rêves d'hommes soùls, Une vaine piqure, une raison folatre, Une affaire souvent de luxe ou de théâtre, Une froide parade, et, sans savoir pourquoi, Le désir d'occuper les langues après soi.

Vanité, vanité, je connais ton empire, Et je retrouve en toi toute notre satire. O fille de l'orgueil! ô terrible fléau D'un peuple au cœur sans fiel, mais au faible cerveau! Toujours ton noir venin distillé sur ma race, Du haut jusques en bas en corrompra la masse : Toujours, nous ramenant dans un cercle fatal, Ton souffle changera l'œuvre du bien en mal. Triomphe donc, ô monstre! oui, de nos pauvres femmes, Comme un bouquet de fleurs fane les pures âmes; Fais de leur douce vie un cordeau mal filé; Au vice dégoûtant vends leur corps maculé; Jusqu'au dernier degré de l'impure misère Tu soutiendras l'éclat de leurs yeux, ô Mégère! Puis, verse au cœur de l'homme un désir insensé De dominer le monde et d'en être encensé; Pour briller à tout prix, lance-le dans le crime : Mets devant lui l'État au penchant de l'abime; Invente des forfaits inonis et sans noms : Qu'importe que le sang ruisselle à gros bouillons, Que le soleil se voile et la terre frémisse,

Que la tombe en un jour en son ventre engloutisse
Femmes, enfants, vieillards, frappés d'un plomb soudain?
Qu'importe tant de morts à l'infâme assassin?
Il entendra les cris de toute la nature,
Sans trembler un instant ou changer de figure;
Car sur le champ du meurtre et même à l'échafaud,
O vanité, c'est toi qui lui tiens le front haut,
Et lui donnes, grand Dieu! souvent plus de puissance
Que n'en donne au cœur pur la sainte conscience!

Août 1835.



# LA REINE DU MONDE.

O puissant Guttenberg! Germain de bonne race Dont le mâle et hardi cerveau

De l'antique univers a rajeuni la face Par un prodige tout nouveau;

Lorsqu'aux rives du Rhin, dans une nuit ardente, Amant d'une divinité,

Tu pressas sur ton sein la poitrine fervente De l'immortelle Liberté,

Tu crus sincèrement que cette femme austère Enfanterait quelque beau jour

Un être sans défaut qui, semblable à sa mère,

Du monde entier serait l'amour;

Et tu t'en fus, vieillard, te reposer à l'ombre

De l'éternel cyprès des morts,

Comme un bon ouvrier s'endort dans la nuit sombre, Sans trouble aueun et sans remords.

Hélas! quelle que fût la sublime espérance Dont s'enivra ton noble orgueil,

L'espoir qui de la mort t'allégea la souffrance Et te berca dans le cercueil;

Le chaste embrassement d'une céleste femme Ne t'a point fait l'égal des dieux,

Et tu n'as pas versé dans l'œuvre de ton âme Le sang pur des enfants des cieux :

Car tel est le destin de la nature humaine,

Qu'il n'en sort rien de vraiment bon,

Et que l'âme ici-bas la plus blanche et sereine Toujours conserve du limon.

Il est vrai que l'aspect de ta fille immortelle Tout d'abord vous ravit les yeux :

Son noble front tourné vers la voûte éternelle Et reflétant l'azur des cieux ,

La splendeur de sa voix, plus rapide et profonde

Que la vaste rumeur des flots,

Et comme une ceinture enveloppant le monde Dans le bruit de ses mille échos;

Le spectacle divin des sombres injustices,

Devant son visage en courroux,

Brisant les instruments des horribles supplices,

La hache et les sanglants verroux;

L'harmonieux concert des villes et des plaines Célébrant ses dons précieux,

Et le chœur des beaux-arts et des sciences vaines Chantant la Paix fille des cieux :

Tout en elle vous charme et vous remplit d'ivresse, Et retrouvant l'antique ardeur

Comme aux jours du printemps, d'amour et de tendresse Vous vous sentez battre le cœur;

Et chaque être bénit la jeune créature Et l'heure où, plein d'un grand désir,

Tu fis, ô Guttenberg! à la race future Le don d'un sublime avenir.

Mais si, pour contempler de plus près ton ouvrage, Pour voir ta fille en son entier. L'on ose séparer les plis de son corsage , Ouvrir sa robe jusqu'au pied ;

Alors, alors, grand Dieu! ce corps aux belles formes Ne présente plus aux regards

Qu'une croupe allongée en reptiles informes, Un faisceau de monstres hagards:

Et l'on voit, là, des chiens aux mâchoires saignantes, Aux redoutables aboiements,

Souffler sur les cités les discordes brûlantes,

La guerre et ses emportements;

On voit de vils serpents étouffer le génie Prêt à prendre son large essor,

La bave du mensonge et de la calomnie Verdir le front de l'aigle mort;

Puis des dragons infects et des goules actives, Pour de l'or, broyant et tordant

Le cœur tendre et sacré des familles plaintives Sous l'infâme acier de leur dent;

Le troupeau corrupteur des passions obscures Souillant tout, et vivant enfin Du pur sang écoulé des cent mille blessures Par lui faites au genre humain.

- Quel spectacle! ah! soudain reculant à la vue De tant de maux désordonnés,
- Guttenberg, Guttenberg! stupéfait, l'âme émue, Les pieds l'un à l'autre enchaînés,
- Plus d'un fier citoyen de sa brune paupière Sent tomber des pleurs à longs flots,
- Et dans ses froides mains plongeant sa tête altière, Étouffe de profonds sanglots.
- Alors, alors, souvent accusant d'injustice

  La nature et son dieu fatal,
- Et les blâmant tous deux de t'avoir fait complice

  Des noirs épanchements du mal,
- Plus d'un grand cœur regrette, en sa douleur extrême, Ton amour pour la Liberté :
- Et l'on va, Guttenberg, jusques à crier même Que n'as-tu jamais existé!

Septembre 1835.

#### LA MACHINE.

O vous qui pénétrant dans le secret des cieux Avez sur la matière un pouvoir merveilleux, Auteurs de la machine, enfants de Prométhée, La nature par vous combattue et domptée Reconnaît du cerveau les formidables lois, S'incline, s'humilie et vous nomme ses rois; Et la terre sa fille, impassible victime, Vous livre de son corps la substance sublime, Et vous laissant fouiller dans son énorme sein, D'innombrables trésors va remplir votre main. C'est bien : je vous admire, ô race titanique! Mais complices secrets de l'esprit satanique, Je vois aussi l'Orgueil et la Cupidité, Introduisant le mal dans votre nouveauté.

Je les vois, poussant trop les forces chaleureuses Qui frémissent au joug sous vos mains valeureuses, Ouvrir partout la voie à des rébellions, Et ces ardents pouvoirs, ainsi que des lions, S'élançant aussitôt hors des lignes prescrites, Rugissant, bondissant ou courant sans limites, Se tourner contre vous, esclaves révoltés, Et sur vos corps tremblants porter leurs cruautés. Alors, pauvres humains, oh! comme avec usure Vous payez les trésors ravis à la nature! Et comme par des maux étranges, inconnus, Vous expiez les coups portés à ses flancs nus? Alors un sombre jour voit plus de funérailles Que la guerre souvent n'en sème en vingt batailles. Tout un peuple brûlé par le feu des enfers, Des membres palpitants dispersés dans les airs, Des corps rompus au choc des voitures roulantes, Ou broyés sous les bonds des machines errantes, Enfin tous les tourments par le Dante inventés Renaissent, et portant l'épouvante aux cités Emplissent chaque seuil d'un déluge de larmes;

Alors vous comprenez, mais tard, dans vos alarmes, One, pour être puissant sur l'onde et sur le feu, Il faut être avant tout aussi sage que Dieu. Oui, le flambeau divin qu'on appelle science, Ne fut pas mis aux mains de la mortelle engeance Pour en elle augmenter les passions du mal, L'appétit de l'argent et l'orgueil infernal : Si le ciel en fit don à l'humaine nature, Ce fut dans un but noble et pour une fin pure; Ce fut pour amoindrir la masse des douleurs Que versent sur nos corps tant de fléaux vainqueurs, Pour dégager l'esprit de la fange grossière Affranchir saintement l'homme de la matière, Et de la pauvreté brisant le dur lien, Lui rendre plus aisé l'exercice du bien; Telles sont du savoir les fins recommandables : Qu'humblement il y tende; ou dans nos mains coupables Redoutons qu'il ne soit souvent qu'un instrument De vengeance divine et d'affreux châtiment.

La Machine, ô mortels! c'est le héros antique,

Hercule au cou de bœuf, à l'épaule athlétique; Hercule, par les bois, les plaines et les monts, Écrasant les serpents, abattant les lions, Desséchant les marais des terres empestées, Détournant de leur cours les ondes indomptées, Et, la massue en main et les flèches au dos, Soulageant les douleurs de l'homme en ses travaux ; Mais c'est Hercule aussi foulant la vaste crête De l'OEta montueux, — le Dieu perdant la tête; Et les veines du front toutes pleines de sang, La rage dans le cœur et la douleur au flanc, En aveugle outrageant la superhe nature, Traînant, comme des morts et par la chevelure, Les pins déracinés, les chênes en éclats; Puis, toujours furieux, méconnaissant Lycas, Prenant le pauvre enfant entre ses mains immenses, Et malgré ses clameurs, malgré ses résistances, Le tournant par trois fois à l'entour de son front, Et lançant un cadavre à l'abime sans fond.

#### LES HOMICIDES.

### LE PROLÉTAIRE.

Du fer d'Harmodius arme mon bras, Justice!

Fatigué d'être esclave et de voir au supplice

Un grand peuple, je dis: Tout monarque ici-bas,

Est un lâche égoïste et digne du trépas.

C'est l'éponge qui boit les richesses sans nombre

Que l'ouvrier plaintif élabore dans l'ombre:

Rien n'en sort qu'un peu d'or, qui parfois se répand

Aux mains d'un vil bouffon ou d'un bourreau rampant.

Est-il juste, grand Dieu! qu'ici-bas d'un seul homme

Des millions d'humains soient les bêtes de somme;
Que tant d'êtres de chair soient les hochets sanglants
D'un seul, issu comme eux de tes célestes flancs!
Un côté penche trop dans l'humaine balance.
Ah! ce n'est pas ainsi que la toute-puissance
En a conçu le jeu : posé dans le plateau,
Le glaive quelquefois rétablit le niveau :
Prête-le-moi, Justice! et qu'un coup salutaire
Des peuples gémissants finisse la misère.

#### LE DESPOTE.

Du glaive de la loi, Justice, arme tes mains
Et frappe sans pitié ces monstres inhumains,
Ces êtres sans respect pour le haut diadème,
Qui toujours insurgés contre le rang suprême,
Dans les transports obscurs de leur férocité,
Veulent à flots de sang noyer la royauté.
Que deviendraient, grand Dieu! les peuples de ce monde
Si dans leurs errements sur la terre féconde
Ils venaient à tuer leurs sacrés conducteurs!

Que feraient ces troupeaux dépourvus de pasteurs?
Ce serait le bétail marchant à l'aventure,
Et le débordement de toute créature;
Et toi-même, grand Dieu! par l'orgueil avili,
Tu finirais par voir ton saint culte aboli.
I es rois sont ici-bas un reflet de ta face,
Comme Dieu l'est au monde, à la terre leur race
Est nécessaire; ainsi, que le glaive des lois
Apprenne aux vils mortels à respecter les rois.

#### LA JUSTICE HUMAINE.

O vous qui m'invoquez comme les Euménides,
Vous êtes tous les deux d'effrayants homicides!
L'un, pour verser le sang avec impunité,
Se nomme le vengeur de la société,
Sans savoir si son mal lui donne droit de l'être,
Et si l'humanité comme tel veut l'admettre;
L'autre, sous le motif saintement specieux
Qu'il est l'oint du Seigneur, et chargé par les cieux
De conserver au sein des peuplades humaines,

De l'ordre social les formes souveraines,
Donne pleine carrière à d'iniques desseins.
Violateur brutal des contrats les plus saints,
Il fait d'un peuple libre une race asservie,
Lui dérobe son culte et ses biens et sa vie,
Et par l'égorgement, les déportations,
L'efface tout entier du rang des nations.
L'un est plus insensé, mais l'autre est plus coupable.
L'un sera donc frappé par le fer équitable;
Quant à l'autre, il n'échappe à mon glaive de feu
Que pour mieux rencontrer la justice de Dieu.

1844.



#### LE PROGRÈS.

A quoi servent, grand Dieu! les tableaux que l'histoire Déroule sous ses doctes mains,

Et les graves leçons que d'une page noire Elle tire pour les humains,

Si les mêmes excès et les mêmes misères Reparaissent dans tous les temps,

Et si de tous les temps les exemples des pères

Sont imités par leurs enfants?

O pauvres insensés qui, le front ceint de chêne,

Devant l'univers transporté,

Au soleil de juillet entonnions d'une haleine

L'hymne brûlant de liberté!

Nous chantions tous en chœur, dans une sainte ivresse,

La vierge pure comme l'or,

Sans penser que plus tard l'immortelle déesse

Devait tant nous coûter encor;

Nous rêvions un ciel doux , un ciel exempt d'orages , Un éternel et vaste azur,

Tandis que sur nos fronts s'amassaient les nuages, L'avenir devenait obscur.

Et nous avons revu presque tous les scandales Des siècles les plus éhontés ,

Les lâches trahisons, les voluptés brutales, Et les basses cupidités;

Puis nous avons revu ce qu'avaient vu nos pères, Le sang humain dans les ruisseaux,

Et l'angoisse des nuits glaçant le cœur des mères Quand le plomb battait les carreaux;

L'émeute aux sinistres combats,

La baïonnette ardente entrant au sein des femmes, Les enfants percés dans leurs bras;

Enfin les vieux forfaits d'une époque cruelle Se sont tous relevés, hélas!

Pour nous faire douter qu'en sa marche éternelle Le monde ait avancé d'un pas.

# IL PIANTO.

poème.

1833.



# IL PIANTO.

Il est triste de voir partout l'œuvre du mal,
D'entonner ses chansons sur un rhythme infernal,
Au ciel le plus vermeil de trouver un nuage,
Une ride chagrine au plus riant visage.
Heureux à qui le ciel a fait la bonne part!
Bien heureux qui n'a vu qu'un beau côté de l'art!
Hélas! mon cœur le sent, si j'avais eu pour Muse
Une enfant de seize ans, et qu'une fleur amuse,
Une fille de mai, blonde comme un épi,
J'aurais, d'un souffle pur, sur mon front assoupi,
Vu flotter doucement les belles rêveries;
J'aurais souvent foulé des pelouses fleuries;
Et le divin caprice, en de folles chansons,
Aurait du moins charmé le cours de mes saisons.

Mais j'entends de mon cœur la voix mâle et profonde,
Qui me dit que tout homme a son rôle en ce monde,
Tout mortel porte au front, comme un bélier mutin,
Un signe blanc ou noir tracé par le Destin;
Il faut, bon gré, mal gré, suivre l'ardente nue
Qui marche devant soi sur la voie inconnue;
Il faut courber la tête; et le long du chemin,
Sans regarder à qui l'on peut tendre la main,
Suivre sa destinée au grand jour ou dans l'ombre.
Or, la mienne aujourd'hui, comme le ciel, est sombre;
Pour moi, cet univers est comme un hôpital,
Où, livide infirmier levant le drap fatal,
Pour nettoyer les corps infectés de souillures,
Je vais mettre mon doigt sur toutes les blessures.

### LE DÉPART.

Les Alpes ont beau faire et m'opposer leur dos, Leurs bleuâtres glaciers aux terribles passages, Et leurs pies décharnés où les sombres nuages Viennent traîner le ventre et se mettre en lambeaux.

Tombent, tombent sur moi leurs effrayantes eaux, Leurs torrents bondissants, leurs neiges, leurs orages, Et que les vents sortis de vingt rochers sauvages Déchirent mes poumons comme de froids couteaux!

J'irai, je foulerai, car j'en ai l'espérance, Les champs délicieux de la douce Florence Et les vieux monts sabins que Virgile adora;

Je verrai le soleil et la mer de Sorrente, Et mollement couché sur la plage odorante, Je boirai ton air pur, ô terre d'Ischia!



#### LE CAMPO SANTO.

A M. A. Brizeux.

O désolation, ô misère profonde!

Désespoir éternel pour les âmes du monde!

Sol de Jérusalem, que tant d'hommes pieux

Ont baigné de sueur et des pleurs de leurs yeux;

Sainte terre enlevée aux monts de la Judée,

Et du sang des martyrs encor tout inondée,

Sainte terre des morts qui portas le Sauveur,

Toi, que tout front chrétien baisait avec ferveur,

Tu n'es plus maintenant qu'une terre profane,

Un sol où toute fleur dépérit et se fanc,

Un terrain sans verdure et delaisse des cieux. Un cimetière aride, un cloître curieux, Qu'un voyageur parfois dans sa course rapide Heurte d'un pied léger et d'un regard stupide. — Mais n'importe! je t'aime, ô vieux Campo Santo. Je t'aime de l'amour qu'avait pour toi Giotto. Tout désolé qu'il est, ton cloître solitaire Est encore à mes veux le plus saint de la terre : Aussi quand l'œil du jour, de ses regards cuisants. Brûle le front doré des superbes Pisans, J'aime à sentir le froid de tes voûtes flétries. J'aime à voir s'allonger tes longues galeries. Et là, silencieux, le front bas, le pied lent. Comme un moine qui passe et qui prie en allant. J'aime à faire sonner le cuir de mes sandales Sur la tête des morts qui dorment sous tes dalles; J'aime à lire les mots de leurs grands écussons. A reveiller des bruits et de lugubres sons. Et les veux enivrés de tes peintures sombres. A voir autour de moi mouvoir toutes tes ombres.

Salut! noble Orcagna! que viens-tu m'étaler? « Artiste, une peinture à faire reculer; Regarde, enfant, regarde!... Il est de par le monde Des êtres inondés de volupté profonde; Il est de beaux jardins plantés de lauriers verts, De grands murs d'orangers où mille oiseaux divers, Des rossignols bruyants, des geais aux ailes blenes, Des paons sur le gazon traînant leurs belles queues, Des merles, des serins jaunes comme de l'or, Chantent l'amour, et l'air plus enivrant encor. Il est, sous les bosquets et les treilles poudreuses. De splendides festins et des noces heureuses; Il est des instruments aux concerts sans pareils, Et bien des cœurs contents et bien des veux vermeils. A l'Ave Maria, sous les portes latines, On entend bien des luths et des voix argentines; On voit sur les balcons, derrière les evprès, Bien de beaux jeunes gens qui se parlent de près, Bien des couples rêveurs, qui, le soir à la brune, Se tiennent embrassés aux regards de la lune. Hélas! un monstre ailé qui plane dans les airs,

10.

Et dont la lourde faux va sarclant l'univers, La Mort, incessamment coupe toutes ces choses; Et femmes et bosquets, oiseaux, touffes de roses, Belles dames, seigneurs, princes, ducs et marquis, Elle met tout à bas, même des Médicis, Elle met tout à bas avant le jour et l'heure; Et la stupide oublie, au fond de leur demeure, Tous les gens de béquille et qui n'en peuvent plus, Les porteurs de besace et les tristes perclus, Les catarrheux branlant comme vicille muraille, Les fiévreux au teint mat qui tremblent sur la paille, Et les frêles vieillards qui n'ont plus qu'un seul pas Pour atteindre la tombe et reposer leurs bras. Tous ont beau l'implorer, elle n'en a point cure, La Mort vole au palais sans toucher la masure; Elle abandonne aux vents les plaintes et les voix De ces corps vermoulus comme un antique bois : La vieille aime à lutter, c'est un joueur en veine Qui néglige les coups dont la chance est certaine.

<sup>«</sup> Enfant, ce n'est point tout; enfant, regarde encor!

La montagne s'ébranle aux fanfares du cor, Sous le galop des chiens entends sonner la pierre, En épais tourbillons vois rouler la poussière, Et du fond sinueux de ces sombres halliers Bondir à flots pressés de nombreux cavaliers. Ce sont de francs chasseurs qui courent la campagne. De grands seigneurs toscans, des princes d'Allemagne, Avec de beaux habits chamarrés d'écussons, Des housses de velours, de lourds caparaçons, Des couronnes de ducs à l'entour des casquettes, Des faucons sur les poings, des plumes sur les têtes, Et des hommes nerveux, retenant à pas lents Des lévriers lancés sur leurs quatre pieds blancs. Holà! puissants du jour, chasseurs vêtus de soie, Qui forcez par les monts une timide proie; Vous, femmes, que l'ennui mène à la cruauté; Hommes, dont le palais plein de stupidité A soif, après le vin, du sang de quelque bête, Vous qui cherchez la mort comme on cherche une fête, Oh! n'allez pas si loin, arrêtez vos coursiers, La mort est près de vous, la mort est sous vos pieds,

La mort vous garde ici les plus rares merveilles; Croyez-en vos chevaux qui dressent leurs oreilles, Voyez leur cou fumant dont la veine se tord, Leur frayeur vous dira qu'ils ont sénti la mort, Et que ce noir terrain a recu de nature Le don de convertir les corps en pourriture. Or, en ces trois tombeaux ouverts sur le chemin, Voyez ce qu'en un jour elle fait d'un humain : Le premier que son dard tout nouvellement pique, A le ventre gonflé comme un homme hydropique; Le second est déjà dévoré par les vers, Et le dernier n'est plus qu'un squelette aux os verts, Où le vent empesté, le vent passe et soupire Comme à travers les flancs décharnés d'un navire. Certes, c'est chose horrible, et ces morts engourdis Figeraient la sueur au front des plus hardis; Mais, chasseurs, regardez ces trous pleins de vermine Sans boucher votre nez et sans changer de mine, Regardez bien à fond ces trois larges tombeaux; Puis, quand vous aurez vu, retournez vos chevaux; Aux fanfares du cor regagnez la montagne,

Et puis comme devant, à travers la campagne, Courez et galopez, car de jour et de nuit Vous savez maintenant où le temps vous conduit.

« Mais tandis que la fièvre et la crainte féconde Assiégent les côtés des puissants de ce monde, Que l'éternel regret des douceurs d'ici-bas Leur tire des soupirs à chacun de leurs pas, Oue l'horreur de vieillir et de voir les années Pendre comme une barbe à leurs têtes veinées, Arrose incessamment d'amertume et de fiel Le peu de jours encor que leur garde le ciel; Tandis que sur leurs fronts comme sur leurs rivages, Habitent les brouillards et de sombres nuages, Le ciel, au-dessus d'eux éblouissant d'azur, Épand sur la montagne un ravon toujours pur. Là, dans les genêts verts et sur l'aride pierre, Les hommes du Seigneur vivent de la prière; Là, toujours prosternés, dans leurs élans pieux. Ils ne voient point blanchir les fils de leurs cheveux. Leur vic est innocente et sans inquiétude,

L'inaltérable paix dort en leur solitude,
Et sans peur pour leurs jours, en tout lieu menacés,
Les pauvres animaux par les hommes chassés,
Mettant le nez dehors et quittant leurs retraites,
Viennent manger aux mains des blancs anachorètes:
La biche à leur côté saute et se fait du lait,
Et le lapin joyeux broute son serpolet.

"Heureux, oh! bienheureux qui, dans un jour d'ivresse, A pu faire au Seigneur le don de sa jeunesse; .

Et qui, prenant la foi comme un bâton noueux, A gravi loin du monde un sentier montueux!

Heureux l'homme isolé qui met toute sa gloire

Au bonheur ineffable, au seul bonheur de croire, Et qui, tout jeune encor, s'est crevé les deux yeux, Afin d'avoir toujours à désirer les cieux!

Heureux seul le croyant, car il a l'âme pure, Il comprend sans effort la mystique nature.

Il a, sans la chercher, la parfaite beauté, Et les trésors divins de la sérénité.

Puis il voit devant lui sa vie immense et pleine,

Comme un pieux soupir s'écouler d'une haleine;
Et, lorsque sur son front la Mort pose ses doigts,
Les anges près de lui descendent à la fois,
Au sortir de sa bouche ils recueillent son âme;
Et, croisant par-dessus leurs deux ailes de flamme,
L'emportent toute blanche au céleste séjour,
Comme un petit enfant qui meurt sitôt le jour.

« Heureux l'homme qui vit et qui meurt solitaire!

Enfant, telle est mon œuvre, et l'immense mystère

Que mon doigt monacal a tracé sur ce mur.

La forme en est sévère et le contour est dur;

Mais j'ai fait de mon mieux, j'ai peint de cœur et d'âme

La grande vérité dont je sentais la flamme;

Et comme un jardinier qui bêche avec amour,

Sur mon pinceau courbé, j'ai sué plus d'un jour:

Puis quand j'ai vu tomber la nuit sur ma palette,

J'ai croisé les deux bras, et reposant la tête

Sur le coussin sculpté de mon sacré tombeau,

Comme mes devanciers, le Dante et le Giotto,

J'ai fermé gravement mon œil mélancolique

Et me suis endormi, vieux peintre catholique, En pensant à ma ville, et croyant fermement Voir mon œuvre et ma foi vivre éternellement. »

Dors, oh! dors, Orcagna, dans ta couche de pierre, Et ne rouvre jamais ta pesante paupière, Reste les bras croisés dans ton linceul étroit; Car si des flancs obscurs de ton sépulcre froid, Comme un vieux prisonnier, il te prenzit envie De contempler encor ce qu'on fait dans la vie, Si tu levais ton marbre et regardais de près, Ta douleur serait grande, et les sombres regrets Reviendraient habiter sur ta face amaigrie: Tu verrais, Orcagna, ta Pise tant chérie, Comme une veuve, assise aux rives de l'Arno, Écouter solitaire à ses pieds couler l'eau; Tu verrais le saint dôme avec de grandes herbes, Et le long de ses murs les cavales superbes Monter, et se jouant, à chaque mouvement Emplir le lieu sacré de leur hemissement; Tu verrais que la Mort, dans les lieux où nous sommes, Na pas plus respecté les choses que les hommes ; Et reposant tes bras sous ton cintre étouffé , Tu dirais, plein d'horreur : La Mort a triomphé!

La Mort! la Mort! elle est sur l'Italie entière, L'Italie est toujours à son heure dernière; Déjà sa tête antique a perdu la beauté, Et son cœur de chrétienne est froid à son côté. Rien de saint ne vit plus sous sa forte nature, Et, comme un corps usé faute de nourriture, Ses larges flancs lavés par la vague des mers Ne se raniment plus aux célestes concerts. Oh! c'est en vain qu'aux pieds de l'immobile archange Le canon tonne encor des créneaux de Saint-Ange, Que Saint-Pierre au soleil, sur ses degrés luisants, Voit remonter encor la pompe des vieux ans. A quoi bon tant de voix, de cris et de cantiques, Les milliers d'encensoirs fumant sous les portiques, Le chœur des prêtres saints déroulant ses anneaux, Et la pourpre brûlante aux flancs des cardinaux? Pourquoi le dais splendide avec son front qui penche, Et le grand roi vieillard, dans sa tunique blanche, Superbe et les deux pieds sur le dos des Romains, De son trône flottant bénissant les humains? Morts, morts sont tous ces bruits et cette pompe sainte, Car ils ne passent plus le Tibre et son enceinte; Mort est ce vain éclat, car il ne frappe plus Oue des fronts de vieillards ou de pâtres velus. Tous ces chants n'ont plus rien de la force divine, C'est le son mat et creux d'une vieille ruine, C'est le cri d'un cadavre encor droit et debout Au milieu des corps morts qui l'entourent partout. Hélas! hélas! la foi de ce sol est bannie, La foi n'a plus d'accent pour parler au génie, Plus de voix pour lui dire en lui prenant la main : Construis-nous vers le ciel un immortel chemin. La foi, source féconde, en sublime rosée Ne peut plus retomber sur cette terre usée, Et remuant la pierre au fond de ses caveaux, Faire jaillir le marbre en milliers de faisceaux; La foi ne pousse plus de sublimes colonnes, Plus de dômes d'airain, plus de triples couronnes,

Plus de parvis immense, à faire mille pas, Plus de large croix grecque étalant ses longs bras, Plus de ces grands Christs d'or au fond des basiliques Penchant sur les mortels leurs regards angéliques, Plus d'artistes brûlants, plus d'hommes primitifs Ébauchant leur crovance en traits secs et naïfs, De pieux ouvriers s'en allant par les villes Travailler sur les murs comme des mains serviles, Plus de parfums dans l'air, de nuages d'encens, De chants simples et forts, et de maîtres puissants Versant dans les grands jours, de leur harpe bénie, Sur les fronts inclinés des torrents d'harmonie. Rien, absolument rien, et cependant la Mort Ébranle sous ses pas ce qui semblait si fort; Elle est toujours robuste, et toujours, chose affreuse, Elle poursuit partout sa marche désastreuse; Chaque jour elle voit sur quelque mont lointain, Comme un feu de berger, le culte qui s'éteint; Chaque jour elle entend un autel qui s'écroule, Et sans le relever passe tout près la foule; Et l'image de Dieu dans ces débris impurs

Semble tomber des cœurs avec les pans des murs,
Le vieux catholicisme est morne et solitaire,
Sa splendeur à présent n'est qu'une ombre sur terre,
La Mort l'a déchiré comme un vêtément vieux;
Pour longtemps, bien longtemps, la Mort est dans ces lieu

#### MAZACCIO.

Ah! s'il est ici-bas un aspect douloureux,
Un tableau déchirant pour un cœur magnanime,
C'est ce peuple divin que le chagrin décime,
C'est le pâle troupeau des talents malheureux.

C'est toi, Mazaccio, jeune homme aux longs cheveux, De la bonne Florence enfant cher et sublime; Peintre des premiers temps, c'est ton air de victime, Et la bouche entr'ouverte et les sombres yeux bleus... Hélas! la mort te prit les deux mains sur la toile; Et du beau ciel de l'art, jeune et brillante étoile, Astre si haut monté, mais si vite abattu,

Le souffle du poison ternit ta belle flamme, Comme si, tôt ou tard, pour dévorer ton âme, Le venin du génie cût été sans vertu.



#### MICHEL-ANGE.

Que ton visage est triste et ton front amaigri, Sublime Michel-Ange, ô vieux tailleur de pierre! Nulle larme jamais n'a mouillé ta paupière: Comme Dante, on dirait que tu n'as jamais ri.

Hélas! d'un lait trop fort la Muse t'a nourri, L'art fut ton seul amour et prit ta vie entière; Soixante ans tu courus une triple carrière Sans reposer ton cœur sur un cœur attendri. Pauvre Buonarotti! ton seul bonheur au monde Fut d'imprimer au marbre une grandeur profonde, Et, puissant comme Dieu, d'effrayer comme lui:

Aussi, quand tu parvins à ta saison dernière, Vieux lion fatigué, sous ta blanche erinière, Tu mourus longuement plein de gloire et d'ennui.



## ALLEGRI.

Si dans mon cœur chrétien l'antique foi s'altère, L'art reste encor debout, comme un marbre pieux Que le soleil, tombé de la voûte des cieux, Colore dans la nuit d'un reflet solitaire.

Ainsi, vieil Allegri, musicien austère,
Compositeur sacré des temps religieux,
Ton archet bien souvent me ramène aux saints lieux,
Adorer les pieds morts du Sauveur de la terre.

Alors mon âme vaine et sans dévotion,

Mon âme par degré prend de l'émotion,

Et monte avec tes chants au séjour des archanges :

Et, mystique poëte, au fond des cieux brûlants, J'entends les bienheureux dans leurs vêtements blancs, Chanter sur des luths d'or les divines louanges.



#### LE CAMPO VACCINO.

A M. Antoni Deschamps.

C'était l'heure où la terre appartient au soleil,

Où les chemins poudreux luisent d'un ton vermeil,

Où rien n'est confondu dans l'aride campagne,

Où l'on voit les troupeaux dormir sur la montagne,

Et le pâtre robuste avec ses beaux chiens blancs

Étaler auprès d'eux ses membres nonchalants,

L'heure aux grands horizons, l'heure où l'ombre est mortelle

Au vo ageur suant qui s'arrête sous elle,

Où le pèlerin las, son bâton à la main,

Laisse tomber la tête en suivant son chemin,

Où l'on n'entend au loin sous les herbes brûlantes

Que les cris répétés des cigales bruyantes,
L'heure où le ciel est rouge, où le cyprès est noir,
Et Rome en son désert encor superbe à voir...
A cette heure, j'étais sur un monceau de briques;
Et, le dos appuyé contre des murs antiques,
Je regardais, de là, s'étendre devant moi
La vieille majesté des champs du peuple-roi.
Et rien ne parlait haut comme le grand silence
Qui dominait alors cette ruine immense,
Rien ne m'allait au cœur comme ces murs pendants,
Ces terrains sillonnés de màles accidents,
Et la mélancolie empreinte en cette terre
Qui ne saurait trouver son égale en misère.

Sublime paysage à ravir le pinceau!

Le Colisée avait tout le fond du tableau:

Le monstre, de son orbe envahissant l'espace,

Foulait de tout son poids la terre jaune et grasse.

Là, ce grand corps sevré de sang pur et de chair,

Étalait tristement ses vieux membres à l'air,

Et le ciel bleu luisant à travers ses arcades,

Ses pans de murs croulés, ses vastes colonnades, Semait ses larges reins de feux d'azur et d'or, Comme au soleil d'Afrique un reptile qui dort. A droite, en long cordon, au-dessous de sa tête, Du haut d'une terrasse à crouler toute prête, Tombaient de larges flots de feuillages confus, Des pins au vert chapeau, des platanes touffus, Et des chênes voûtés, dont la racine entière Jaillissait comme l'onde à travers chaque pierre, L'ombre épaisse, je crois, des jardins de Néron, Le seul dont le bas peuple ait conservé le nom... A gauche, près d'un mur chargé d'herbes nouvelles, Le temple de la Paix aux trois voûtes jumelles, Immense, laissant voir par un trou dans le fond Les hauts remparts de Rome et son désert profond; Puis Castor et Pollux, dépouillés de leurs marbres, Avec d'humbles maisons se perdaient sous les arbres, Et les arbres voilaient de leurs feuillages roux Le grand arc de Sévère enfoui jusqu'aux genoux; Enfin dans le milieu de cette large enceinte, Auprès du Capitole et de sa base sainte,

La terre de Rémus, le vieux pavé romain... Mais las! dans quel état! tout meurtri par la main Et par le pied brutal de cent hordes guerrières, Un terrain encombré de briques et de pierres, Et semé de trous noirs et si larges, que l'eau Formait plus d'une mare en cherchant son niveau. Comme des souvenirs, là, de frêles colonnes Dressent de loin en loin leurs jaunâtres couronnes, Et leurs feuilles d'acanthe et leurs fûts cannelés Rappellent la splendeur des siècles écoulés Mais en vain, bien en vain, sur leurs bases rompues, Quelques-unes encor, comme des vierges nues Semblent mener un chœur, et se donnant la main, Chanter d'un noble accord un hymne pur et saint A la blanche Concorde; en vain une lointaine Élève dans les airs sa taille souveraine, Et montre encore Phocas luisant de pourpre et d'or Devant l'autel brisé de Jupiter Stator : Oh! toutes, le front chauve et le pied dans les terres. Pauvres enfants perdus, Romaines solitaires, Elles sont toutes là, dans ces champs désolés,

Comme après le carnage et sur des murs croulés Des filles de vaincus qui pleurent sur leurs pères. Toutes, dans le silence et sans plaintes amères, Elles vont protestant de leurs fragments pieux Contre la barbarie et tous les nouveaux dieux. Pleure, pleure et gémis, beau temple de Faustine; Tes colonnes de marbre et ta frise latine, Et ton fronton meurtri, fléchissent sous le poids Du plus lourd des enfants qu'ait engendrés la croix : Pleure, pleure et gémis, car l'indigne coupole Toujours blesse tes flancs et ta divine épaule; Sur toi pèse toujours le dôme monacal, Comme un barbare assis sur un noble cheval. Et toi, divin Titus, roi des belles journées, Qu'est devenu ton arc aux pierres inclinées? Et cette large voûte, où de nobles tableaux Montraient l'arche captive avec les saints flambeaux, Et le peuple des juifs, vaincu, les deux mains jointes, Pleurant devant ton char ses murailles éteintes? Où sont tes écussons par la foudre sculptés? Tes cavaliers romains par le temps démontés?

Grand Titus, tu n'as plus que la couleur sublime Dont les siècles toujours décorent leur victime, La rouille, et demi-nus, penchés de toutes parts, Tes membres sont ridés comme ceux des vieillards.

O superbes fiévreux, gras habitants du Tibre, Enfants dégénérés d'un peuple qui fut libre, Je ne viens pas chercher à vos tristes foyers De mâles sénateurs et d'antiques guerriers, Le dévoûment sans borne à la mère chérie Oue vous nommiez jadis du beau nom de patrie, La crovance éternelle aux murs de Romulus, L'auguste pauvreté, les rustiques vertus, Et la robuste foi qui, sur un crâne immonde, A bâti huit cents ans la conquête du monde; Ces rudes éléments et du grand et du beau Ne peuvent plus entrer dans votre étroit cerveau. Ce que je veux de vous, ce sont de saints exemples, C'est le respect aux morts, c'est la paix aux vieux temples. Or donc, assez longtemps, sur ce terrain hâlé, Vieille louve au flanc maigre, Avarice a hurlé;

Assez, assez longtemps, sans pudeur et sans honte, Vos pères ont sucé ses mamelles de fonte; Dans Rome, assez longtemps, prélats et citoyens, Se ruant par milliers sur les temples païens, Ont violé le seuil des royales enceintes, Volé les dieux d'airain, fondu les portes saintes, Et comme des goujats avides de trésors, Jusqu'au dernier lambeau déshabillé les morts. Maintenant tout est fait : ruines séculaires, Leurs murs ne peuvent plus tenter les mains vulgaires Pas une lame d'or à leurs flancs vermoulus; De l'antique splendeur il ne leur reste plus Que la forme première, et la belle harmonie, Dont les a, tout enfants, revêtus le génie; La forme et des contours, voilà tous leurs appas. O Romains d'aujourd'hui! si l'art ne vous prend pas, Du moins par piété respectez des victimes; Souvenez-vous toujours des paroles sublimes Que la lyre divine, en des temps de malheurs, Envoyait courageuse aux saints dévastateurs. Les temples, quels qu'ils soient, sont les âmes des villes; Sans eux, toute cité n'a que des pierres viles;
Du foyer domestique et du corps des vieillards
Les monuments sacrés sont les derniers remparts;
Et, lorsque sur la terre ils penchent en ruines,
Leurs ruines encor sont des choses divines,
Ce sont des prêtres saints que l'âge use toujours,
Mais qu'il faut honorer jusqu'à leurs derniers jours.

Hélas! tel est le train de ce monde où nous sommes,
Et l'art entre si peu dans la tête des hommes,
Que peut-être mes cris vainement écoutés
S'en iront sans échos par les vents emportés.
L'homme ici ne croit plus qu'aux choses que l'on touche,
Au pain qu'on mange, au vin qui parfume la bouche,
Au corps voluptueux qui frémit sous la main,
Et puis au coutelas qui vous perce le sein.
Pour le reste, néant; sous ses paupières brunes
Peuvent s'amonceler des torrents de fortunes,
La terre peut trembler sous les plus hauts destins,
Des fronts peuvent jaillir les chants les plus divins,
Aux cieux peuvent briller les plus illustres gloires:

Tout ici, jusqu'au nom, s'efface des mémoires. Et quand vous demandez : Qui jadis là vivait? Le peuple indifférent vous répond : Qui le sait? Ah! sommes-nous donc tous sous un souffle de glace, Sous un vent fade et mou qui nous ride la face, Nous ôte la vigueur, nous affaiblit le pouls, Et sous nos corps penchés fait trembler nos genoux! Avons-nous en dégoût pris toute gloire humaine, Et vivant pour nous seuls, sans amour et sans haine, N'aspirons-nous qu'au jour où le froid du tombeau Comme un vieux parchemin nous jaunira la peau? Faut-il se dire enfin sous le mal qui nous ronge : L'art n'est plus qu'un vain mot, un stérile mensonge; Le temps a tout usé ce tissu précieux, Ce riche vêtement, cet habit gracieux, Que Dieu fila lui-même, et que sa main féconde Déploya pour couvrir la nudité du monde, La forme! — Elle si grande et belle au premier jour, Si belle que le maître, avec un œil d'amour Contemplant de son haut l'univers plein de grâce, Et comme en un miroir v reflétant sa face,

Pensa quelques instants que le monde était bien, Et qu'en ses éléments le mal n'entrait pour rien : La forme? elle a perdu sa pureté première. Partout l'homme aujourd'hui maltraite la matière, Et son souffle ternit la native fraîcheur Qu'elle avait comme un fruit que l'on cueille en sa fleur. Plus l'homme avide étend son empire sur terre, Plus la forme pâlit sous la main adultère, Plus cette belle trame et ce réseau divin Échangent leurs fils d'or contre des fils d'airain, Plus cette eau sans limon va roulant de la fange, Plus ce beau ciel limpide et ce bleu sans mélange Voient s'étendre sur eux de nuages épais, Et la foudre en éclats leur enlever la paix : Si bien qu'un jour, ridé comme un homme en vieillesse, Le globe dépouillé de grâce et de jeunesse, Faute de forme, irait, sans secousse et sans maux, Replonger de lui-même au ventre du chaos...

Oh! pardonne, mon Dieu, ces cris illégitimes! C'est que le désespoir va bien aux cœurs sublimes, C'est que la forme morte et sans recouvrement Est une chose amère à qui sent fortement. Aussi, chœurs des souffrants, ô troupes lamentables, Amants, tristes époux, mères inconsolables, Vous qu'une forme absente accable de douleurs, Et le jour et la nuit fait sécher dans les pleurs, Vous, poëtes divins, chanteurs au front austère, Et vous, prêtres de l'art, ô peintres qui, sur terre, Pliant les deux genoux, comme l'antiquité, Vous faites de la forme une divinité; Vous tous, êtres nerveux, qui ne vivez au monde Oue par le sentiment de sa beauté profonde, Oh! comme je vous plains, oh! comme je conçois Votre douleur sans borne et vos lèvres sans voix, Lorsque de vos amours les lignes périssables S'effacent devant vous comme un pied dans les sables; Lorsqu'une voix éclate en un dernier effort, Ou qu'un beau front se fane au souffle de la mort, Ou bien lorsqu'à vos yeux une blanche statue, Sous le marteau brutal qui la frappe et la tue, Se brise, et que la forme impossible à saisir

Comme une âmc s'en va pour ne plus revenir!

Et toi, divin amant de cette chaste Hélène, Sculpteur au bras immense, à la puissante haleine, Artiste au front paisible avec les mains en feu, Rayon tombé du ciel et remonté vers Dieu; O Gœthe, ô grand vieillard! prince de Germanie!\* Penché sur Rome antique et son mâle génie, Je ne puis m'empêcher, dans mon chant éploré, A ce grand nom croulé d'unir ton nom sacré, Tant ils ont tous les deux haut sonné dans l'espace, Tant ils ont au soleil tous deux tenu de place, Et dans les cœurs amis de la forme et des dieux Imprimé pour toujours un sillon glorieux. Hélas! longtemps du fond de ton sol froid et sombre, Sur l'univers entier se pencha ta grande ombre. Longtemps, sublime temple à tous les dieux ouvert, On entendit tes murs chanter plus d'un concert, Et l'on vit promener sur tes superbes dalles

<sup>\*</sup> L'auteur était à Rome lorsque la nonvelle de la mort de Gœthe lui parvint.

Mille jeunes beautés aux formes idéales. Longtemps tu fus le roi d'une noble eité Que l'harmonie un jour bâtit à ton côté, Et longtemps, quand le sort eut brisé ses portiques, Qui rappelaient Athène et les grâces antiques, Toi seul restant debout, ô splendide vieillard! Comme Atlas, tu portas le vaste ciel de l'art. Enfin toujours paré d'un glorieux hommage, Il semblait ici-bas que tu n'avais pas d'âge, Jusqu'au jour où la mort, te frappant à son tour, Fit crouler ton grand front comme une simple tour. O mère de douleur! ô mort pleine d'audace! A maudire tes coups toute langue se lasse, Mais la mienne jamais ne se fatiguera A dire tout le mal que ton bras a fait là. Depuis qu'elle est à bas, cette haute colonne, Il me semble que l'art a perdu sa couronne; Le champ de poésie est un morne désert, Où l'on voit à grand'peine un noble oiseau passer, Les plus lourds animaux y cherchent leur pâture, Les vils serpents y vont traîner leur pourriture,

Et leur gueule noircit de poison et de fiel

Le pied des monuments qui regardent le ciel;

C'est un champ plein de deuil, où la froide débauche

Vient parmi les roscaux que jamais l'on ne fauche

Hurler des chants hideux et cacher ses ébats;

C'est un sol sans chemin, où l'on tombe à tout pas,

Où, parmi les grands trous, et sur les ronces vives,

Autour des monuments quelques âmes plaintives

Descendent par hasard; et là, dans les débris,

Versent des pleurs amers et poussent de longs cris.

O vieille Rome! ô Gœthe! ô puissances du monde!
Ainsi donc votre empire a passé comme l'onde,
Comme un sable léger qui coule dans les doigts,
Comme un souffle dans l'air, comme un écho des bois.
Adieu, vastes débris! dans votre belle tombe
Dormez, dormez en paix; voici le jour qui tombe.
Au faîte des toits plats, au front des chapiteaux,
L'ombre pend à longs plis comme de noirs manteaux;
Le sol devient plus rouge et les arbres plus sombres;
Derrière les grands arcs, à travers les décombres,

Le long des chemins creux, mes regards entraînés Suivent des buffles noirs deux à deux enchaînés; Les superbes troupeaux, à la gorge pendante, Reviennent à pas lents de la campagne ardente, Et les patres velus, bruns et la lance au poing, Ramènent à cheval des chariots de foin; Puis passe un vieux prélat, ou quelque moine sale, Qui va battant le sol de sa triste sandale; Des frères en chantant portent un blanc linceul, Un enfant demi-nu les suit et marche seul, Des femmes en drap rouge et de brune figure Descendent en filant les degrés de verdure; Les gueux déguenillés qui dormaient tous en tas Se lèvent lentement pour prendre leurs repas; L'ouvrier qui bêchait et roulait sa brouette La quitte : le travail, les pelles, tout s'arrête; On n'entend plus au loin qu'un murmure léger, Que le cri d'un ânon, le sifflet d'un berger, Ou, derrière un fronton renversé sur la terre, Quatre forts mendiants couchés avec mystère,

Qui, les cinq doigts tendus et le feu dans les yeux, Disputent sourdement des baïoques entre eux.



## RAPHAEL.

Ce qui donne du prix à l'humaine existence,

Ah! c'est de la beauté le spectacle éternel!

Qui peut la contempler dans sa plus pure essence,

En garde sur ses jours un reflet immortel.

Et ce fut là ton sort, bienheureux Raphaël,
Artiste plein d'amour, de grâce et de puissance!
Ton œil noir de bonne heure attaché sur le ciel,
Y chercha du vrai beau la divine substance.

En vain autour de toi, jeune encore et sans nom, Le monstre impur du laid, hurlant comme un dragon, Déroula ses anneaux et ses replis de fange:

Tu dédaignas ses cris, ses bonds tumultueux,Et, d'un brodequin d'or foulant son front hideux,Tu t'élanças vers Dieu comme le grand Archange.

**°**জুভ"

# LE CORRÉGE.

Nourrice d'Allegri, Parme, cité chrétienne, Sois fière de l'enfant que tes bras ont porté! J'ai vu d'un œil d'amour la belle antiquité, Rome en toute sa pompe et sa grandeur païenne;

J'ai vu Pompéi morte, et comme une Athénienne, La pourpre encor flottant sur son lit déserté; J'ai vu le dieu du jour rayonnant de beauté Et tout humide encor de l'onde ionienne; J'ai vu les plus beaux corps que l'art ait revêtus ; Mais rien n'est comparable aux timides vertus , A la pudeur marchant sous sa robe de neige ;

Rien ne vaut cette rose à la fraîche couleur Qui secoua sa tige et sa divine odeur Sur le front de ton fils, le suave Corrége.



### CIMAROSA.

Chantre mélodieux né sous le plus beau ciel,
Au nom doux et fleuri comme une lyre antique,
Léger Napolitain, dont la folle musique
A frotté, tout enfant, les deux lèvres de miel,

O bon Cimarosa! nul poète immortel,

Nul peintre, comme toi, dans sa verve comique,

N'égaya des humains la face léthargique

D'un rayon de gaîté plus franc et naturel.

Et pourtant tu gardas à travers ton délire, Sous les grelots du fou, sous le masque du rire, Un cœur toujours sensible et plein de dignité;

Oui, ton âme fut belle, ainsi que ton génie; Elle ne faillit point devant la tyrannie, Et chanta dans les fers l'hymne de liberté.



#### CHIAIA.

A M. Mamiani della Rovere.

#### SALVATOR.

Je t'envie, ô pêcheur! sur la grève et le sable Je voudrais, comme toi, savoir tirer un câble, Mettre une barque à sec, et le long de ses flancs Sécher au plein soleil mes filets ruisselants. Je t'envie, ô pêcheur! Quand derrière Caprée Le soleil a quitté sa tunique pourprée, Comme toi, dans ma barque étendu gravement, Je voudrais voir la nuit tomber du firmament. O mon frère! plains-moi, ma douleur est mortelle, Car pour moi la patrie a cessé d'être belle; Naples, la ville d'or, à mes regards maudits A fermé le jardin de son blanc paradis, Les éternels parfums de la riche nature, L'air qui plante la joie en toute créature, Ce beau ciel lumineux qu'on aime tant à voir.

Les pâleurs du matin et les rougeurs du soir,

Les coteaux bleus du golfe, et sur ses belles lignes

Les barques au col blanc nageant comme des cygnes,

Et Pausilippe en fleurs, et Vulcain tout en feux;

Et tous mes souvenirs, mon enfance et mes jeux,

Rien ne peut animer le sombre de ma vie.

La riante couleur à mes doigts est ravie,

Le ton noir et brumeux domine en mes tableaux;

J'ai brisé ma palette, et, jetant mes pinceaux,

Par la campagne ardente et nos pavés de lave,

Au soleil du midi, j'erre comme un esclave.

## LE PÉCHEUR.

O frère! je comprends et tes soupirs profonds,
Et pourquoi comme un fou tu frappes des talons;
Pourquoi tes cheveux noirs hérissant ton visage,
Sur ton manteau troué répandent leur ombrage;
Pourquoi la pâleur siége à ton front soucieux;
Pourquoi, tel qu'un voleur tu détournes les yeux.
Oh! tu n'es pas le seul à baisser la paupière:

Mon corps tout brun qu'il est, n'est pas non plus de pierre, Et je sens comme toi, sous sa rude épaisseur, Que notre ciel n'a pas de reflet en mon cœur. Eh! qui peut aujourd'hui prendre un habit de fête, De raisins verdovants se couronner la tête, Et, levant par le coin un rouge tablier, Danser la tarentelle à l'ombre du hallier? Qui peut, ami, qui peut s'enivrer de musique, Et des beaux jeux fleuris de notre terre antique, Quand la douleur partout nous ronge comme un ver? Notre vie iei-bas est un citron amer Que ne peut adoucir nulle saveur au monde. Nous sommes beaux enfants d'une mère féconde; Sous le joug attelés comme nos taureaux blancs, Il faut tirer du front, et haleter des flancs, Marcher pleins de sueur, et, pour plus de misère, Etre souvent battu par la verge étrangère.

#### SALVATOR.

Heureux, heureux pêcheur! il te reste la mer,

156 CHIAIA.

Une plaine aussi bleue, aussi large que l'air! Comme un aigle lassé de son rocher sauvage, Quand le souffle de l'homme a terni ton visage, Lorsque la terre infecte a soulevé tes sens, Tu montes sur ta barque, et de tes bras puissants, Tu cours au sein des flots laver ta plaie immonde. La rame en quatre coups te fait le roi du monde. Là, tu lèves le front, là, d'un regard vermeil, En homme saluant la face du soleil, Tu jettes tes chansons; et si la mer écume, Si le bruit de la terre avec son amertume Te revient sur la lèvre, au murmure des flots, Tu peux sans crainte encor murmurer tes sanglots. Mais nous, mais nous, hélas! habitants de la terre Il faut savoir souffrir, mendier et nous taire; Il faut de notre sang engraisser les abus, Des fripons et des sots supporter les rebuts; Il faut voir aux clartés de la pure lumière Des choses qui feraient fendre et crier la pierre; Puis, dans le creux des doigts enfermer avec soin Son àme, et s'en aller gémir en quelque coin:

Car la plainte aujourd'hui vous mène au précipice, Aux doux épanchements le sol n'est point propice, Notre terre est infâme, et son air corrupteur, Sur deux hommes causants, enfante un délateur.

### LE PÉCHEUR.

Toujours, ô mon Rosa! toujours les vents contraires
Ne déchireront pas la voile de nos frères;
Des célestes balcons, les dieux penchés sur nous,
Souffleront moins de bise et des zéphyrs plus doux.
S'ils sont justes là-haut, s'ils régissent la terre,
Ils prendront en pitié notre longue misère;
Ils ne laisseront pas, les bras tendus en vain,
Toujours les braves gens en guerre avec le pain;
Ils ne laisseront pas du fond de sa mantille
L'avarice hautaine insulter la guenille;
Nous n'irons pas toujours comme des chiens honteux,
Le long du vieux marché, sous ses antres bourbeux,
Chercher à nos petits un peu de nourriture:
Nous qui suons le jour et couchons sur la durc,

Qui n'avons ici-bas que la peine et le mal,
Nous n'irons pas toujours mourir à l'hôpital;
Nos crocs ne scront plus chargés d'étoupes molles:
Viendront les pensers forts et les mâles paroles.
Àprès avoir eu l'os, non aurons bien la chair,
Les douceurs du printemps après le vent d'hiver.
Aussi je prends courage; au branle de la rame
Je poursuis plus gaîment le poisson sous la lame,
D'un bras ferme et hardi je lance mes harpons,
Je nage à tous les bords, je plonge à tous les fonds,
Car je sais qu'un beau jour, et sans que rien l'empêche,
En mon golfe divin je ferai bonne pêche:
Aux rives de Chiaia, sur ce sable argenté,
Dans mes larges filets viendra la Liberté.

## SALVATOR.

La Liberté, pêcheur, la Liberté divine

Poserait ses pieds blancs sur ta poupe marine!

Cette sœur de Vénus, cette fille des flots,

Dans Naples descendrait des bras des matelots!

Oh! j'ai bien peur, ami, que ta voix taciturne Ne chante faussement comme l'oiseau nocturne La Liberté céleste aime les beaux rameurs ; Mais elle goûte peu nos oisives humeurs; Sa robe est relevée, et, belle voyageuse, Pour notre peuple elle est trop rude et trop marcheuse. Sybarite au poil noir, et gras voluptueux, Adorateur sacré du parmesan glueux, Il a le cœur au ventre, et le ventre à la tête, Chanter, boire, manger, dormir, voilà sa fête, Et, le dos prosterné sur ses larges pavés, Il n'a les bras tendus et les regards levés Que vers le ciel lardé de ses pâtisseries ; Il n'adore qu'un dieu, le dieu des porcheries; Il admire son corps, il le trouve très-beau, Et craint le mal que fait un glaive dans la peau.

### LE PÉCHEUR.

O frère! il a raison. Mais la mélancolie A versé dans ta veine une bourbeuse lie;

Le génie a toujours monté l'homme à l'orgueil, Et tu vois ton pays avec un mauvais œil. Du peuple il faut toujours, poète, qu'on espère, Car le peuple, après tout, c'est de la bonne terre, La terre de haut prix, la terre de labour. C'est le sillon doré qui fume au point du jour, Et qui, rempli de sève et fort de toute chose, Enfante incessamment et jamais ne repose : C'est lui qui pousse aux cieux les chênes les plus hauts, C'est lui qui fait jaillir les hommes les plus beaux : Sous la bêche et le soc, il rend outre mesure Des moissons de bienfaits pour le mal qu'il endure : On a beau le couvrir de fange et de fumier, Il change en épis d'or tout élément grossier : Il prête à qui l'embrasse une force immortelle, De tout haut monument c'est la base éternelle, C'est le genou de Dieu, c'est le divin appui : Aussi, malheur! malheur à qui pèse sur lui!

#### SALVATOR.

Hélas! si tu savais le mal que la pensée Fait au cœur, quand dehors elle n'est point poussée, Tu crîrais comme moi; mais, homme simple et bon, Tu ne peux concevoir quelle est ma passion. La mortelle souffrance et le désespoir sombre D'être enfant du soleil et de vivre dans l'ombre. Oh! non, tu ne sais pas combien il est amer De déployer son aile et n'avoir jamais d'air : Et cependant la mort vient à grandes journées, Sur nos fronts d'un vol lourd s'abattent les années, Et le glaive que Dieu nous remit dans la main, Se rouille en attendant toujours au lendemain : Faute de nourriture, on voit mourir sa flamme, Chaque jour on s'en va, le corps mangé par l'âme, Et le mâle talent, solitaire et perdu, Moisit comme un habit dans le coffre étendu; Le génie a besoin de liberté pour vivre, Il faut un large verre à l'homme qui s'enivre.

Quant à moi, je suis las d'attendre l'ouragan, Chaque jour de compter sur un bond du volcan, Le visage couvert de la pâleur du cierge, De gémir comme eunuque embrassant une vierge: Puisque le peuple ici dort la foudre à la main, J'irai chercher ailleurs quelque chose d'humain.

### LE PÉCHEUR.

O vrai cœur de poète, âme pleine d'envie,
Nature dévorante et jamais assouvie,
Enfant toujours repu, mais qui hurle toujours,
Ne peux-tu pas encore attendre quelques jours?
Si le don d'un cœur noble et d'un visage austère
Te retire du monde et te fait solitaire,
Si tu fuis loin de nous, ô mon bon frère; ô toi!
Prends garde de tomber au vil amour de soi,
Dans le sentier commun où marchenttous les hommes;
Fuis la perdition de tous tant que nous sommes,
L'écueil le plus fatal sous la voûte des cieux;
Songe que de là-haut nous regardent les dieux,

Et que s'ils ont doué quelque âme d'énergie,
C'est pour le bien commun, et qu'au bout de la vie
Ils demanderont compte à tous de leurs travaux,
A moi de ma parole, à toi de tes pinceaux.
Faisons chœur, Salvator, et prenons patience;
La patience rend légère la souffrance:
Toujours une grande âme, en butte aux coups du sort,
Sous ce manteau divin se résigne et s'endort.

#### SALVATOR.

Ami, tu parles bien, mais notre sol superbe
Corrompt le pur froment et ne fait que de l'herbe;
Ce qu'on sème dessus perd bientôt sa valeur :
Je n'en attends plus rien, et je m'en vais, pêcheur!
Adieu, Naples! salut, terre de la Calabre!
Écueils toujours fumants où la vague se cabre,
O vieux mont Gargano, sommet échevelé,
Rocs cambrés et noircis, au poil long et mêlé,
Nature vaste et chaude et féconde en ravages,
O terre, ô bois, ô monts, ô désolés rivages!

Recevez-moi parmi vos sombres habitants; Car je veux me mêler à leurs troupeaux errants; Je veux manger le pain de tout être qui pense, Goûter la liberté sur la montagne immense, Là seulement encor l'homme est plein de beauté, Car le sol qui le porte a sa virginité; Là, je pourrai de Pan faire ma grande idole, Là, je vivrai longtemps comme l'aigle qui vole. Enfin là, quand la mort viendra glacer mes flancs, Je n'aurai pas le corps cerclé de linges blancs, Je rendrai librement ma dépouille à la terre; Et l'antique Cybèle alors, ma noble mère, Dans son ventre divin m'absorbant tout entier, Je disparaîtrai là comme un peu de fumier, Comme un souffle perdu sous la voûte sublime, Comme la goutte d'eau qui rentre dans l'abîme, Sans laisser après moi, ce qui toujours vous suit, La laideur d'un squelette et l'écho d'un vain bruit.



# DOMINIQUIN.

Bel ange inspirateur de tout génie humain,
Noble fille des cieux, divine solitude,
Toi, qui vis saintement et le front dans la main,
Loin des pas du vulgaire et de la multitude!

O nourrice de l'art! ô mère de l'étude, Tu reçus dans tes bras le grand Dominiquin, Et, sur ce noble cœur rongé d'inquiétude, Tu versas à longs flots fon calme souverain. Hélas! pour lui, le ciel fut longtemps sans lumière; Bœuf sublime, à pas lourds il creusa son ornière Aux cris des envieux hurlant à son côté:

Mais à son lit de mort, comme au vieux saint Jérôme, La gloire ouvrit pour lui le céleste royaume, Et lui donna le pain de l'immortalité.



# LÉONARD DE VINCI.

Salut, grand Florentin adoré du Lombard, Au front majestueux, à la barbe luisante! Devant toi je m'incline, ô noble Léonard, Plus que devant un prince à l'armure éclatante!

Ah! que sont les grandeurs que la victoire enfante A côté des trésors de ton âme, ô vieillard! Que sont les vains lauriers de la guerre sanglante Près des fleurons divins du savoir et de l'art? Honneur, honneur à toi; ta sublime nature Sut à la fantaisie unir la raison pure, Contenir à la fois deux pouvoirs merveilleux;

Semblable à l'astre d'or, qui dans la voûte immense Montant et s'abaissant toujours plein de puissance, Fertilise la terre en éclairant les cieux.



# TITIEN.

Quand l'art italien, comme un fleuve autrefois, S'en venait à passer par une grande ville, Ce n'était pas alors une eau rare et stérile, Mais un fleuve puissant à la superbe voix.

Il allait inondant les palais jusqu'aux toits,
Les dômes suspendus par une main débile,
Il reflétait partout dans son cristal mobile
Le manteau bleu des cieux et la pourpre des rois.

Puis, avec majesté sur la vague aplanie Il emportait alors un homme de génie, Un grand Vénitien, à l'énorme cerveau;

Et prenant avec lui sa course vagabonde, Il le roulait un siècle au courant de son onde, Et ne l'abandonnait qu'aux serres d'un fléau.



#### BIANCA.

A M. Léon de Wailly.

Dans la noble Venise autrefois l'on raconte
Qu'un riche gentilhomme, un sénateur, un comte,
Eut pour fille un enfant qu'on appelait Bianca;
Dans Venise voici ce qui lors arriva.
Ainsi que toute fille et toute Italienne,
Paresseuse à ravir, notre Vénitienne,
Blanche comme une étoile, et comme faite au tour,
Au balcon du palais demeurait tout le jour:
Tantôt elle peignait ses longues tresses blondes,
Tantôt elle voyait courir les vertes ondes,
Ou regardait sans voir, ou laissant là ses jeux,
Suivait un beau nuage égaré dans les cieux.
A la fenêtre en face, un enfant de Florence
Chez un vieil argentier logeait par occurrence;

De sa plume il gagnait son pain de tous les soirs.

Mais cet enfant divin sous ses longs cheveux noirs,

Pensif à son bureau, d'un œil mélancolique

Regardait si souvent cette tête angélique,

Qu'il oubliait toujours sa tâche et son devoir.

Or, à force de temps, à force de se voir,

Ces deux jeunes enfants, dans leur candeur d'apôtre,

Crurent que le bon Dieu les donnait l'un à l'autre,

Ils se prirent de cœur, ils s'aimèrent d'amour,

Et leur feu mutuel grandit de jour en jour.

Ce feu devint si vif, que par une nuit brune,
Une nuit où la ville avait très-peu de lune,
Tandis que tout dormait dans l'antique maison,
La pauvre jeune fille oublia sa raison,
Et, laissant derrière elle une porte entr'ouverte,
Elle s'en fut dehors, seule et d'un pied alerte.
Oh! je laisse à penser dans le mince taudis
Quelle fête ce fut! ce fut le paradis.
Aussi ces deux enfants, ces douces créatures,
Ces deux corps si parfaits, ces royales natures,

Se dirent tant de mots, versèrent tant de pleurs, Oue la nuit tout entière écouta leurs douleurs. Il fallut cependant quitter la chambre sombre. Pâle et gelée alors comme une neige à l'ombre, Bianca rapidement et le corps tout plié, Retraversa le pont sur la pointe du pié. Mais l'aube était debout, et réveillant la brise, Ses pieds frais rougissaient les grands toits de Venise; Le vent remuait l'onde, et la vague des mers Luisait dans les canaux en mille carreaux verts; Les pigeons de Saint-Marc volaient sur les coupoles; Le long des piliers blancs tremblotaient les gondoles; Il était jour, grand jour, et la douce Bianca, Lorsqu'au seuil paternel tremblante elle toucha, Elle se laissa là tomber comme une morte; Un passant de bonne heure avait fermé la porte.

Certes, s'il fut jamais un touchant souvenir,
Un souvenir d'amour qui plaise à revenir,
Comme ces airs divins qu'on veut toujours entendre,
Ah! c'est bien cet amour mélancolique et tendre

Qui prit deux jeunes cœurs avec naïveté, Comme aux jours de la pure et belle antiquité. C'est bien cet amour franc sorti de la nature, Qui vit de confiance et jamais d'imposture, Oui se donne sans peine et ne marchande pas Comme le faux amour de nos tristes climats. Bianca, ton chaste nom, lorsqu'il flotte à la bouche, D'un charme toujours neuf vous remue et vous touche, Et comme le parfum nage autour de la fleur, Sur Venise il épanche une amoureuse odeur. Toujours dans les canaux où la rame vous chasse, Comme un fantôme doux ton image repasse; Toujours l'on pense à toi, toujours l'on ne peut voir Au faîte d'un balcon, à l'approche du soir, Une fille vermeille, assise et reposée, Sans porter les regards vers une autre croisée, Et chercher vaguement, à travers le lointain, Si l'on n'aperçoit pas ton jeune Florentin. Ensin, le souvenir de ta chère folie Est tel, que l'astre aimé de la molle Italie, L'astre que sa voix d'or nomme encor la Diva,

La légère Phœbé, la blonde Cynthia,

Ne peut verser les flots de sa blanche lumière,

Sans qu'il vous semble encor sur les grands ponts de pierre

Et sur les escaliers dans les ondes perdus,

Ouïr flotter ta robe et courir tes pieds nus.

Ah! quand l'été jadis fleurissait dans les âmes, Quand l'Amour, cet oiseau qui chante au cœur des femmes Sur terre s'abattait de tous les coins du ciel, Quand tous les vents sentaient et la rose et le miel, Au beau règne des fleurs, quand chaque créature Maniait noblement sa divine nature, Venise, il était doux, sous tes cieux étouffants, D'aspirer ton air pur comme un de tes enfants; Il était doux de vivre aux chansons des guitares, Car, ainsi qu'aujourd'hui, les chants n'étaient pas rares; Les chants suivaient partout les plaisirs sur les eaux, Les courses à la rame, à travers les canaux, Et les beaux jeunes gens guidant les demoiselles Alertes et gaîment sur les gondoles frêles. Alors, après la table, une main dans la main,

On dansait au Lido jusques au lendemain; Ou bien vers la Brenta, sur de fraîches prairies, On allait deux à deux perdre ses rêveries, Et sur l'herbe écouter l'oiseau chanter des vers, En l'honneur des zéphyrs qui chassaient les hivers. Alors jeunes et vieux avaient la joie en tête, Toute la vie était une ivresse parfaite, Une longue folie, un long rêve d'amour, Oue la nuit en mourant léguait encore au jour; On ne finissait pas de voir les belles heures Danser d'un pied léger sur les nobles demeures ; Venise était puissante, et les vagues alors Comme au grand Salomon lui roulant des trésors, Sous son manteau doré, sa pourpre orientale, Le front tout parfumé de l'écume natale, Elle voyait ses fils, épris de sa beauté, Dans ses bras délicats mourir de volupté.

Mais le bonheur suprême en l'univers ne dure, C'est une loi qu'il faut que toute chose endure, Et l'on peut aux forêts comparer les cités,

En fait de changements et de caducités : Comme le tronc noirci, comme la feuille morte, Que l'hiver a frappés de son haleine forte, Le peuple de Venise est tout dénaturé! C'est un arbre abattu sur un sol délabré, Et l'on sent, à le voir ainsi, que la misère Est le seul vent qui souffle aujourd'hui sur sa terre. Il n'est sous les manteaux que membres appauvris; La faim maigre apparaît sur tous les corps flétris; Partout le bras s'allonge et demande l'aumône; La fièvre à tous les fronts étend sa couleur jaune, Et d'un flot sale et noir, Neptune vainement Bat, dans le port, le dos de quelque bâtiment. On n'entend plus gémir sous leurs longues antennes Les galères partant pour les îles lointaines. Le marteau des chantiers n'éveille plus d'échos; Et le désert lui-même est au fond des cachots. Voilà pour le dehors : au dedans la tristesse, A tous les seuils branlants debout comme une hôtesse; Les palais démolis pleurant leurs habitants; La famille écroulée; et comme au mauvais temps,

Les oiseaux du bon Dieu, faute de nourriture, Volent aux cieux lointains chercher de la pâture, Les jeunes gens faisant usage de leurs piés Et laissant dans un coin leurs parents oubliés. Alors tout ce qui touche à la décrépitude S'éteint dans l'abandon et dans la solitude; Et la vieillesse pauvre ici, comme partout, N'inspire à l'être humain que mépris et dégoût. Enfin Venise au sein de son Adriatique, Expire chaque jour comme une pulmonique; Elle est frappée au cœur et ne peut revenir. Le Destin a flétri son royal avenir, Et pour longtemps sevré sa lèvre enchanteresse Du vase d'Orient que lui tendait la Grèce. Bien qu'il lui reste encore une rougeur au front, Dans ses flancs épuisés nulle voix ne répond; Pour dominer les flots et commander le monde Sa poitrine n'est plus assez large et profonde; C'en est fait de Venise, elle manque de voix; L'homme et les éléments l'accablent à la fois. Comme un taureau qui court à travers les campagnes, Le fougueux Éridan descendu des montagnes,
De sable et de limon couvre ses nobles piés;
Puis la mer, relevant ses crins humiliés,
Ne la respecte plus, et tous les jours dérobe
Un des pans dégradés de sa superbe robe.
Elle tombe, elle meurt, la plus belle cité!
Et l'homme sans respect pour tant de pauvreté,
Le Goth, prenant en main sa brune chevelure,
D'une langue barbare et d'une verge dure,
A la honte des rois, outrage son beau flanc,
Le meurtrit sans relâche et le bat jusqu'au sang.

Venise, dans ton sein aujourd'hui que peut être
L'amour! ah! sans frémir on ne peut le connaître,
On ne peut le trouver dans ces lugubres lieux,
Sans gémir longuement ou détourner les yeux.
Des pauvres gondoliers les chansons et les rames
Ne servent plus ici qu'à des amours infâmes,
Des amours calculés, sans nulle passion,
Comme il en faut aux fils de la corruption.
Aussi lorsque le soir un chant mélancolique,

Un beau chant alterné comme une slûte antique, S'en vient saisir votre âme, et vous élève aux cieux, Vous pensez que ce chant, cet air mélodieux, Est le reslet naif de quelque âme plaintive, Qui, ne pouvant le jour, dans la ville craintive, Épancher à loisir le flot de ses ennuis, Par la douceur de l'air et la beauté des nuits, S'abandonne sans peine à la musique folle, Et, la rame à la main, doucement se console. Alors penchant la tête, et pour mieux écouter, Vous regardez les flots qui viennent de chanter : Et la gondole passe, et sur les vagues brunes, Son flambeau luit et meurt au milieu des lagunes; Et vous, toujours tourné vers le point lumineux, Le cœur toujours rempli de ces chants savoureux Qui surnagent encor sur la vague aplanie, Vous demandez quelle est cette lente harmonie, Et vers quels bords lointains fuit ce concert charmant. Alors, quelque passant vous répond tristement : « Ce sont des habitants des lieux froids de l'Europe,

« De pâles étrangers que la brume enveloppe.

- « Qui, sans amour chez eux, à grands frais viennent voir
- « Si Venise en répand sur ses ondes, le soir.
- « Or, ceshommes sans cœur, comme gens sans famille,
- « Ont acheté le corps d'une humble et belle fille,
- « Et pour combler l'orgie, avec quelques deniers,
- « Ils font chanter le Tasse aux pauvres gondoliers. »

Oh! profanation des choses les plus saintes,
Éternel aliment de soupirs et de plaintes,
Insulte aux plus beaux dons que la Divinité
Ait, dans un jour heureux, faits à l'humanité!
O limpides fragments du divin diadème!
Vous, que le grand poète a détachés lui-même
Pour consoler la terre, et dans vos saints reflets,
Lui montrer la splendeur des célestes palais!
O poésie, amour, perles de la nature!
Des beautés de ce monde essence la plus pure,
Sublimes diamants et joyaux radieux,
Semés à tous les plis de la robe des cieux,
Qu'a-t-on fait du trésor de vos pures lumières?
Pourquoi, divins objets, rouler dans les poussières?

Avez-vous tant perdu de valeur et de prix, Que les hommes pour vous n'aient plus que du mépris? Ah! malheur aux mortels qui traînent par les fanges L'éclat pur et serein de l'image des anges! Malheur! cent fois malheur à tous les cœurs méchants Qui poussent la beauté sur leurs tristes penchants! Malheur aux esprits froids, aux hommes de la prose, Éternels envieux de toute grande chose, Oui n'éveillant sur terre aucun écho du ciel, Et toujours enfouis dans le matériel, Chassent d'un rire amer les divines pensées, Comme au fond des grands bois les nymphes dispersées! Si du malheur des temps l'épouvantable loi Veut, hélas! aujourd'hui, que les hommes sans foi Et tous les corrompus prévalent dans le monde; Si tout doit s'incliner devant leur souffle immonde, Et, sous un faux semblant de civilisation, Si l'univers entier subit leur action; Si le rire partout tranche l'aile de l'âme, Si le boisseau fatal engloutit toute flamme; Amour et poésie, anges purs de beauté,

Reprenez votre essor vers la Divinité, Regagnez noblement votre eiel solitaire, Et sans regret aucun de cette vile terre Partez; car ici-bas, vous laissez après vous Un terrible fléau qui vous vengera tous. Oui, vous laissez un mal dont les rudes épines Feront jaillir du sang des plus fortes poitrines; Un mal sans nul remède, une langueur de plomb Qui courbera partout les têtes comme un jonc; Qui creusera bien plus que ne fait la famine, Tous les corps chancelants que sa dent ronge et mine, Un vent qui séchera la vie en un instant Comme au coin des palais la main du mendiant; Oui la fera déserte, et qui poussera l'homme A toutes les fureurs des débauches de Rome : L'ennui! l'ennui prendra les races au berceau, Et d'un vertige affreux frappant chaque cerveau, Sous le manteau de soie ou la robe de laine, Il pourrira les cœurs de sa mordante haleine. Maintenant, ouvrez l'aile, ô poésie, amour, Et montez sans regret vers le divin séjour!

#### L'ADIEU.

Ah! quel que soit le deuil jeté sur cette terre Qui par deux fois du monde a changé le destin, Quels que soient ses malheurs et sa longue misère, On ne peut la quitter sans peine et sans chagrin.

Ainsi, près de sortir du céleste jardin,

Je me retourne encor sur les cimes hautaines,

Pour contempler de là son horizon divin

Et longtemps m'enivrer de ses grâces lointaines:

Et puis le froid me prend et me glace les veines Et tout mon cœur soupire, oh! comme si j'avais, Aux champs de l'Italie et dans ses larges plaines, De mes jours effeuillé le rameau le plus frais,

Et sur le sein vermeil de la brune déesse Épuisé pour toujours ma vie et ma jeunesse.



Divine Juliette au cercueil étendue,

Toi qui n'es qu'endormie et que l'on croit perdue,

Italie, ô beauté! si malgré ta pâleur,

Tes membres ont encor gardé de la chaleur :

Si du sang généreux coule encor dans ta veine;

Si le monstre qui semble avoir bu ton haleine,

La mort, planant sur toi comme un heureux amant,

Pour toujours ne t'a pas clouée au monument;

Si tu n'es pas enfin son entière conquête;

Alors quelque beau jour tu lèveras la tête,

Et, privés bien longtemps du soleil, tes grands yeux

S'ouvriront pour revoir le pur éclat des cicux :

Puis ton corps ranimé par la chaude lumière,

Se dressera tout droit sur la funèbre pierre.

Alors, être plaintif, ne pouvant marcher seul, Et tout embarrassé des longs plis du linceul, Tu chercheras dans l'ombre une épaule adorée; Et, les deux pieds sortis de la tombe sacrée, Tu voudras un soutien pour faire quelques pas. Alors à l'étranger, oh! ne tends point les bras : Car ce qui n'est pas toi, ni la Grèce ta mère, Ce qui ne parle point ton langage sur terre Et ne respire pas sous ton ciel enchanteur, Bien souvent est barbare et frappé de laideur. L'étranger ne viendrait sur ta couche de lave, Que pour te garrotter comme une blanche esclave; L'étranger corrompu, s'il te donnait la main, Avilirait ton front et flétrirait ton sein. Belle ressuscitée: ô princesse chérie, N'arrête tes yeux noirs qu'au sol de la patrie, Dans tes fils réunis cherche ton Roméo, Noble et douce Italie, ô mère du vrai beau!



# LAZARE.

poème.

1837.

## A LA MÉMOIRE

De M. Eugène de la Glandière.

## LAZARE.

## PROLOGUE.

Je m'embarque aujourd'hui sur la plaine brumeuse Où le vent souffle, et, sans repos,

Hérisse les crins verts de la vague écumeuse, Et bondit sur son large dos.

A travers le brouillard et l'onde qui me mouille, Les cent voix du gouffre béant,

Je m'en vais aborder ce grand vaisseau de houille Qui fume au sein de l'Océan, La nef aux flancs salés qu'on nomme l'Angleterre.

O sombre et lugubre vaisseau,

Je vais voir ce qu'il faut de peine et de misère

Pour te faire flotter sur l'eau!

Je vais voir si les mers nouvelles où tu traînes

La flottille des nations

Auront moins de vaineus, de victimes humaines,

Ensevelis dans leurs sillons:

Si le pauvre Lazare est toujours de ce monde, Et si , par ta voile emporté , Toujours les maigres chiens lèchent la plaie immonde Qui saignait à son flanc voûté.

Ah! ma tâche est pénible, et grande mon audace!

Je ne suis qu'un être chétif,

Et peut-être bien fou, contre une telle masse

D'aller heurter mon frèle esquif;

Je sais que bien souvent, ô puissante Angleterre!

Des rois et des peuples altiers

Ont vu leurs armements et leur grande colère

Se fondre en écume à tes pieds;

Je connais les débris qui recouvrent la plage,

Les mâts rompus et les corps morts;

Mais il est dans le ciel un Dieu qui m'encourage

Et qui m'entraîne loin des bords.

O toi! qui du plus haut de cette voûte ronde ,

D'un œil vaste et toujours en feux ,

Sondes les moindres coins des choses de ce monde

Et perces les plus sombres lieux ;

Toi qui lis dans les cœurs de la famille humaine
Jusqu'au dessein le plus caché ,
Et qui vois que le mien par le vent de la haine
N'est pas atteint et desséché ;

O grand Dieu! sois pour moi ce que sont les étoiles Pour le peuple des matelots;

Que ton souffle puissant gonfle mes faibles voiles, Pousse ma barque sur les flots;

Écarte de mon front les ailes du vertige,

Éloigne cet oiseau des mers

Qui tout autour des mâts se balance et voltige;

Et, dans le champ des flots amers,

Quelles que soient, hélas! les choses monstrueuses Dont mon œil soit épouvanté,

Oh! maintiens-moi toujours dans les routes heureuses De l'éternelle vérité.

## LONDRES.

C'est un espace immense et d'une longueur telle
Qu'il faut pour le franchir un jour à l'hirondelle,
Et ce n'est, bien au loin, que des entassements
De maisons, de palais et de hauts monuments,
Plantés là par le temps sans trop de symétrie;
De noirs et longs tuyaux, clochers de l'industrie,
Ouvrant toujours la gueule, et de leurs ventres chauds
Exhalant dans les airs la fumée à longs flots;
De vastes dômes blancs et des flèches gothiques
Flottant dans la vapeur sur des monceaux de briques;
Un fleuve inabordable, un fleuve tout houleux
Roulant sa vase noire en détours sinueux,

Et rappelant l'effroi des ondes infernales; De gigantesques ponts aux piles colossales, Comme l'homme de Rhode, à travers leurs arceaux, Pouvant laisser passer des milliers de vaisseaux; Une marée infecte et toujours avec l'onde Apportant, remportant les richesses du monde : Des chantiers en travail, des magasins ouverts, Capables de tenir dans leurs flancs l'univers; Puis un ciel tourmenté, nuage sur nuage; Le soleil, comme un mort, le drap sur le visage, Ou, parfois, dans les flots d'un air empoisonné Montrant comme un mineur son front tout charbonné. Enfin, dans un amas de choses, sombre, immense, Un peuple noir, vivant et mourant en silence, Des êtres par milliers suivant l'instinct fatal, Et courant après l'or par le bien et le mal.

#### BEDLAM.

Ah! la mer est terrible au fort de la tempête,
Lorsque levant aux cieux sa vaste et lourde tête,
Elle retombe et jette aux peuples éperdus
Des cadavres humains à des mâts suspendus;
L'incendie est terrible autant et plus encore,
Quand de sa gueule en flamme il étreint et dévore
Comme troupeaux hurlants les immenses cités.
Mais ni le feu ni l'eau dans leurs lubricités
Et les débordements de leur rage soudaine,
D'un frisson aussi vif ne glacent l'âme humaine
Et ne serrent le cœur, autant que le tableau
Qu'offrent les malheureux qui souffrent du cerveau,

L'aspect tumultueux des pauvres créatures Qui vivent, ô Bedlam! sous tes voûtes obscures!

Quel spectacle en effet à l'homme présenté, Que l'homme descendant à l'imbécillité! Voyez ce bloc de chair! Ainsi que dans l'enfance, C'est un torse tout nu retombant en silence Sur des reins indolents, — des genoux sans ressorts, Des bras flasques et mous, allongés sur le corps Comme les rameaux secs d'une vigne traînante; Puis la lèvre entr'ouverte et la tête pendante, Le regard incertain sur le globe des yeux, Et le front tout plissé comme le front d'un vieux; Et pourtant il est jeune. - Oui; mais déjà la vie, Comme un fil, s'est usée aux doigts de la Folie; Et la tête, d'un coup, dans ses hébêtements, Sur le reste du corps a gagné soixante ans. Ce n'est plus désormais qu'une machine vile Qui traîne, sans finir, son rouage inutile; Pour lui le ciel est vide et le monde désert ; L'été, sans l'émouvoir, passe comme l'hiver;

Le sommeil, quand il vient, ne lui porte aucun rêve,
Son œil s'ouvre sans charme au soleil qui se lève;
Il n'entend jamais l'heure, et vit seul dans le temps,
Comme un homme la nuit égaré dans les champs;
Enfin, toujours muet, la salive à la bouche,
Incliné nuit et jour, il rampe sur sa couche;
Car le rayon divin une fois obscurci,
L'homme ne soutient plus le poids de l'infini;
Loin du ciel il s'abaisse et penche vers la terre:
La matière sans feu retourne à la matière.

Maintenant, écoutez cet autre en son taudis;
Sur sa couche en désordre et quels bonds et quels cris;
Le silence jamais n'habite en sa muraille;
La fièvre est toujours là le roulant sur la paille,
Et promenant, cruelle, un tison sur son flanc;
Ses deux yeux retournés ne montrent que le blanc;
Ses poings, ses dents serrés ont toute l'énergie
D'un ivrogne au sortir d'une sanglante orgie.
S'il n'était pas aux fers, ah! malheur aux humains
Qui tomberaient alors sous ses robustes mains!

Malheur! la force humaine est double en la démence Laissez-la se ruer en un espace immense, Libre, elle ébranlera les pierres des tombeaux, Des plus hauts monuments les solides arceaux ; Et ses bras musculeux et féconds en ruines Soulèveraient un chêne et ses longues racines. Mais, couché sur la terre, en éternels efforts Le malheureux s'épuise, et devant ses veux tors Le mal, comme une roue aux effroyables jantes, Agite de la pourpre et des lames brûlantes ; Et la destruction, vautour au bec crochu, Voltige, nuit et jour, sur son front blême et nu; Puis les longs hurlements, les courts éclats de rire, Comme sillons de feu, traversent son délire. Mais le pire du mal en ce vagissement, Le comble de l'horreur n'est pas le grincement Du délire chantant sa conquête sublime Par le rude gosier de sa triste victime, C'est la mort toujours là, la mort toujours auprès, Frappant l'être à demi sans l'achever jamais.

Et telles sont pourtant les colonnes d'Hercule, Les piliers devant qui tout s'arrête ou recule, Les blocs inébranlés où les générations, L'une après l'autre vont fendre et briser leurs fronts; Le dilemme fatal aux plus sages des hommes, Le rendez-vous commun de tous tant que nous sommes ; Où l'un vient pour avoir trop vécu hors de soi, Et n'être en son logis resté tranquille et coi, L'autre, parce qu'il a regardé sans mesure Dans l'abîme sans fond de sa propre nature; Celui-ci par le mal, celui-là par vertu; Tous, hélas! quel que soit le mobile inconnu, Par l'éternel défaut de notre pauvre espèce, La misère commune et l'humaine faiblesse; Et, de ce large cercle où tout semble aboutir, Où les deux pieds entrés, l'on ne peut plus sortir; Où, gueux, rois, noble et prêtre, enfin la tourbe humaine Tourne au souffle du sort comme une paille vaine : La porte la plus grande et le plus vaste seuil Par où passe le plus de monde, c'est l'orgueil; L'orgueil, l'orgueil impur, est la voie insensée

Qui, de nos jours, conduit presque toute pensée A l'inepte folie ou l'aveugle fureur...

O Bedlam! monument de crainte et de douleur!
D'autres pénétreront plus avant dans ta masse;
Quant à moi, je ne puis que détourner la face,
Et dire que ton temple, aux cintres étouffants,
Est digne pour ses dieux d'avoir de tels enfants,
Et que le ciel brumeux de la sombre Angleterre
Peut servir largement de dôme au sanctuaire.



### LE GIN.

Sombre génie, ô dieu de la misère!
Fils du genièvre et frère de la bière,
Bacchus du Nord, obscur empoisonneur,
Écoute, ô Gin, un hymne en ton honneur.
Écoute un chant des plus invraisemblables,
Un chant formé de notes lamentables
Qu'en ses ébats un démon de l'enfer
Laissa tomber de son gosier de fer.
C'est un écho du vieil hymne de fête
Qu'au temps jadis à travers la tempête
On entendait au rivage normand,
Lorsque coulait l'hydromel écumant;

Une clameur sombre et plus rude encore Que le hourra dont le peuple centaure, Dans les transports de l'ivresse, autrefois Épouvantait le fond de ses grands bois.

Dieu des cités! à toi la vie humaine Dans le repos et dans les jours de peine, A toi les ports, les squares et les ponts, Les noirs faubourgs et leurs détours profonds! Le sol entier sous son manteau de brume! Dans tes palais quand le nectar écume Et brille aux yeux du peuple contristé, Le Christ lui-même est un dieu moins fèté Que tu ne l'es : — car pour toi tout se damne, L'enfance rose et se sèche et se fane; Les frais vieillards souillent leurs cheveux blancs, Les matelots désertent les haubans, Et par le froid, le brouillard et la bise, La femme vend jusques à sa chemise. Du gin, du gin! — à plein verre, garçon! Dans ses flots d'or, cette rude boisson

Roule le ciel et l'oubli de soi-même; C'est le soleil, la volupté suprême, Le paradis emporté d'un seul coup; C'est le néant pour le malheureux fou. Fi du porto, du sherry, du madère, De tous les vins qu'à la vieille Angleterre L'Europe fait avaler à grands frais, Ils sont trop chers pour nos obscurs palais; Et puis le vin près du gin est bien fade; Le vin n'est bon qu'à chauffer un malade, Un corps débile, un timide cerveau; Auprès du gin le vin n'est que de l'eau : A d'autres donc les bruyantes batailles Et le tumulte à l'entour des futailles, Les sauts joyeux, les rires étouffants, Les cris d'amour et tous les jeux d'enfants! Nous, pour le gin, ah! nous avons des âmes Sans feu d'amour et sans désirs de femmes ; Pour le saisir et lutter avec lui. Il faut un corps que le mal ait durci. Vive le gin! au fond de la taverne,

Sombre hôtelière, à l'œil hagard et terne, Démence, viens nous décrocher les pots, Et toi, la Mort, verse-nous à grands flots.

Hélas! la Mort est bientôt à l'ouvrage, Et pour répondre à la clameur sauvage, Son maigre bras frappe comme un taureau Le peuple anglais au sortir du caveau. Jamais typhus, jamais peste sur terre Plus promptement n'abattit la misère; Jamais la fièvre, aux bonds durs et changeants, Ne rongea mieux la chair des pauvres gens : La peau devient jaune comme la pierre, L'œil sans rayons s'enfuit sous la paupière, Le front prend l'air de la stupidité, Et les pieds seuls marchent comme en santé. Pourtant, au coin de la première rue, Comme un cheval qu'un boulet frappe et tue, Le corps s'abat, et, sans pousser un cri, Roulant en bloc sur le pavé, meurtri, Il reste là dans son terrible rêve,

Jusqu'au moment où le trépas l'achève.

Alors on voit passer sur bien des corps

Des chariots, des chevaux aux pieds forts;

Au tronc d'un arbre, au trou d'une crevasse

L'un tristement accroche sa carcasse;

L'autre en passant l'onde du haut d'un pont

Plonge d'un saut dans le gouffre profond.

Partout le gin et chancelle et s'abîme,

Partout la mort emporte une victime;

Les mères même, en rentrant pas à pas,

Laissent tomber les enfants de leurs bras,

Et les enfants, aux yeux des folles mères,

Vont se briser la tête sur les pierres.



## LE MINOTAURE.

Allons, enfants, marchons la nuit comme le jour; A toute heure, à tout prix, il faut faire l'amour, Il faut, à tout passant que notre vue enflamme, Vendre pour dix schellings nos lèvres et notre âme.

On prétend qu'autrefois, en un pays fort beau,
Un monstre mugissant, au poitrail de taureau,
Tous les ans dévorait en ses sombres caresses
Cinquante beaux enfants, vierges aux longues tresses:
C'était beaucoup, grand Dieu! mais notre monstre à nous
Et notre dévorant aux épais cheveux roux,
Notre taureau, c'est Londre en débauche nocturne

Portant sur les trottoirs son amour taciturne.

Le vieux Londre a besoin d'immoler tous les ans
A ses amours honteux plus de cinquante enfants;
Pour son vaste appétit il ravage la ville,
Il dépeuple les champs, et par soixante mille,
Soixante mille au moins vont tomber sous ses coups,
Les plus beaux corps du monde et les cœurs les plus doux.

Hélas! d'autres sont nés sur la plume et la soie,
D'autres ont hérité des trésors de la joie,
Partant de la vertu. — Pour moi la pauvreté
M'a reçue en ses bras, sitôt que j'eus quitté
Le déplorable flanc de ma féconde mère.
O triste pauvreté, mauvaise conseillère,
Fatale entremetteuse, à quels faits monstrueux
Livrez-vous quelquefois le seuil des malheureux?
Vous avez attendu que je devinsse belle,
Et lorsque sur mon sein, fleur pudique et nouvelle,
La nature eut versé les plus purs de ses dons,
Une fraîcheur divine et de grands cheveux blonds,
Vous avez aussitôt montré ma rue obscure

A l'œil louche et sanglant de l'ignoble luxure.

Moi j'étais riche, mais une divinité

Qui foule tant de cœurs sous son pied argenté,

La froide convenance à l'œil terne et sans larmes,

Passant par mon logis et me trouvant des charmes,

Me jeta dans les bras d'un homme sans amour;

Un autre avait mon cœur, on le sut trop un jour.

De là ma chute immense, effrayante, profonde,

Chute dont rien ne peut me relever au monde,

Ni pleurs ni repentirs — Une fois descendus

Dans la fange du mal, les pieds n'en sortent plus.

Malheur en ce pays aux pauvres Madeleines!

Bien peu d'êtres, hélas! dans nos villes chrétiennes,

Osent prendre pitié de leurs longues douleurs,

Et leur tendre la main pour essuyer leurs pleurs.

Et moi, mes sœurs, et moi, ce n'est pas l'adultère Et son dur châtiment qui firent ma misère, Mais une autre femelle au visage éhonté; Un enfant de l'Orgueil, l'ardente Vanité, Ce monstre qui chez nous sous mille formes brille,
Et de Londre au Japon pousse mainte famille
A sans cesse lutter de luxe et de splendeur,
Au prix de la fortune et souvent de l'honneur.
Ah! par elle mon père a vu son opulence
Fondre comme l'écume au sein de l'onde immense;
Et mon cœur, répugnant à prendre un bas état,
A s'user nuit et jour dans un travail ingrat,
De degrés en degrés, faible et pâle victime,
Je suis tombée au fond de l'effravant abîme.

Gémissez, gémissez, mes sœurs, profondément;
Mais, si plaintif que soit votre gémissement,
Si poignantes que soient vos douleurs et vos peines,
Elles ne seront pas si vives que les miennes;
Elles ne coulent pas d'un fond plein de douceur,
Et n'ont pas comme moi l'amour seul pour auteur.
Ah! pourquoi de l'amour ai-je senti la flamme?
Pourquoi le lâche auquel j'ai livré ma jeune âme,
L'homme qui m'entraîna du logis paternel,
Méprisant sa parole et les feux de l'autel,

M'a-t-il abandonnée à la misère infime?

Je n'aurais point, le front battu des vents du crime,

Pour sauver mon enfant, comme Agar au désert,

Faute d'ange, trouvé le chemin de l'enfer.

Et partout l'on nous dit : Allez, femmes perdues!

Et les femmes, nos sœurs, en passant par les rues,
S'éloignent devant nous avec un cri d'horreur;
Nous troublons leur pensée et nous leur faisons peur.

Ah! nous les détestons! Ah! quelquefois nous sommes
Malheureuses au point qu'au front même des hommes
Il nous prend le désir d'attenter à leur peau,
De mettre avec nos mains leur visage en lambeau,
Car nous savons d'où vient leur épouvante sainte,
Nous savons que beaucoup ne tiennent qu'à la crainte
De déchoir dans le monde et de perdre leur rang,
Et que cette terreur est un ressort puissant
Que plus d'une avec soin, en mère de famille,
Dès le premier jupon passe au corps de sa fille.

Mais à quoi bon vouloir, par la plainte et les cris,

Nous venger des regards dont nos cœurs sont flétris?

Les malédictions retombent sur nos âmes.

Sous le poignet de l'homme et le mépris des femmes,
Ah! quoi que nous disions, nous aurons toujours tort,
Et nous ne pourrons rien changer à notre sort.

Il vaut mieux dans ce monde, épouvantable geôle,
Achever jusqu'au bout notre pénible rôle;
Il vaut mieux, aux clartés des théâtres en feux,
Étourdir chaque soir nos fronts silencieux;
Et que gin et wisky de leur onde enivrante,
Rallumant dans nos corps une vie expirante,
Nous fassent, s'il se peut, perdre le sentiment
D'un métier que l'enfer seul égale en tourment.

Enfin, pour nous enfin, si la vie est une ombre
Et la terre un bourbier, - la mort n'est pas si sombre
Elle ne nous fait pas languir dans nos réduits,
Et nous jette bientôt, pêle-mêle et sans bruits,
Dans la fosse commune, immense sépulture.
O Mort! oh! quel que soit l'aspect de ta figure,
L'effet de tes yeux creux sur les pâles humains;

Quand sur nos corps usés tu poseras les mains,

Ton étreinte sera plus douce qu'on ne pense:

Car, au même moment où fuira l'existence,

Comme un sanglant troupeau de vautours destructeurs,

Nous verrons s'envoler les voraces douleurs

Et les mille fléaux dont les griffes impures

Faisaient tomber nos chairs en sales pourritures.

Allons, mes sœurs, marchons la nuit comme le jour;
A toute heure, à tout prix, il faut faire l'amour,
ll le faut : ici-bas le destin nous a faites
Pour garder le ménage et les femmes honnêtes.



# LES BELLES COLLINES D'IRLANDE.

Le jour où j'ai quitté le sol de mes aïeux,

La verdoyante Erin et ses belles collines,

Ah! pour moi ce jour-là fut un jour malheureux.

Là, les vents embaumés inondent les poitrines;

Tout est si beau, si doux, les sentiers, les ruisseaux,

Les eaux que les rochers distillent aux prairies;

Et la rosée en perle attachée aux rameaux!

O terre de mon cœur, ô collines chéries!

Et pourtant, pauvres gens, pêle-mêle et nu-pieds, Sur le pont des vaisseanx près de mettre à la voile, Hommes, femmes, enfants, nous allons par milliers Chercher aux cieux lointains une meilleure étoile. La famine nous ronge au milieu de nos champs, Et pour nous les cités regorgent de misère; Nos corps nus et glacés n'ont pour tous vêtements Que les haillons troués de la riche Angleterre.

Pourquoi d'autres que nous mangent-ils les moissons
Que nos bras en sueur semèrent dans nos plaines?
Pourquoi d'autres ont-ils pour habits les toisons
Dont nos lacs ont lavé les magnifiques laines?
Pourquoi ne pouvons-nous rester au même coin,
Et, tous enfants, puiser à la même mamelle?
Pourquoi les moins heureux s'en vont-ils le plus loin,
Et pourquoi quittons-nous la terre maternelle?

Ah! depuis bien longtemps il est un vent fatal
Qui loin des chanps aimés nous incline la tête,
Un destin ennemi qui fait du nid natal
De notre belle terre un pays de tempête,
Le mépris et la haine. O ma patrie, hélas!
Pèserait-on si fort sur tes plages fécondes

Que ton beau sol un jour s'affaisserait bien bas, Et que la verte Erin s'en irait sous les ondes!

Mais heureux les troupeaux qui paissent vagabonds
Les pâtures de trèfle en nos fraîches vallées;
Heureux les chers oiseaux qui chantent leurs chansons
Dans les bois frissonnants où passent leurs volées.
Oh! les vents sont bien doux dans nos prés murmura nts
Et les meules de foin ont des odeurs divines;
L'oseille et le cresson garnissent les courants
De tous vos clairs ruisseaux, ô mes belles collines!



## LA LYRE D'AIRAIN.

Quand l'Italie en délire,
L'Allemagne aux blonds cheveux,
Se partagent toutes deux
Les plus beaux fils de la lyre,
Hélas! non moins chère aux dieux,
La ténébreuse Angleterre,
Dans son île solitaire,
Ne sent vibrer sous sa main
Qu'un luth aux cordes d'airain.
Ah! pour elle Polymnie,
La mère de l'harmonie,
N'a que de rudes accents,

Et les bruits de ses fabriques Sont les hymnes magnifiques Et les sublimes cantiques Qui viennent frapper ses sens.

Écoutez, écoutez, enfants des autres terres! Enfants du continent, prêtez l'oreille aux vents Qui passent sur le front des villes ouvrières, Et ramassent au vol comme flots de poussières

Les cris humains qui montent de leurs flancs; Écoutez ces soupirs, ces longs gémissements Que vous laisse tomber leur aile vagabonde, Et puis vous me direz s'il est musique au monde

Qui surpasse en terreur profonde

Les chants lugubres qu'en ces lieux

Des milliers de mortels élèvent jusqu'aux cieux!

Là, tous les instruments qui vibrent à l'oreille Sont enfants vigoureux du cuivre ou de l'airain; Ce sont de durs ressorts dont la force est pareille A cent chevaux frappés d'un aiguillon soudain; sci, comme un taureau, la vapeur prisonnière Hurle, mugit au fond d'une vaste chaudière. Et. poussant au dehors deux enormes pistons. Fait crier cent rouets à chacun de leurs bonds. Plus loin, à travers l'air, des milliers de bobines Tournant avec vitesse et sans qu'on puisse voir. Comme mille serpents aux langues assassines Dardent leurs sifflements du matin jusqu'au soir. C'est un choc éternel d'étages en étages. Un mélange confus de leviers, de rouages, De chaînes, de crampons se croisant, se heurtant, Un concert infernal qui va toujours grondant. Et dans le sein duquel un peuple aux noirs visages. Un peuple de vivants rabougris et chetifs Jette comme chanteur des cris sourds et plaintifs.

## L'OUVRIER.

O maître, bien que je sois pâle. Bien qu'usé par de longs travaux Mon front vieillisse, et mon corps mâle Ait besoin d'un peu de repos;

Cependant, pour un fort salaire,

Pour avoir plus d'ale et de bœuf,

Pour revêtir un habit neuf,

Il n'est rien que je n'ose faire:

Vainement la consomption,

La fièvre et son ardent poison

Lancent sur ma tête affaiblie

Les cent spectres de la folie,

Maître, j'irai jusqu'au trépas;

Et si mon corps ne suffit pas,

J'ai femme, enfants que je fais vivre,

Ils sont à toi, je te les livre.

#### LES ENFANTS.

Ma mère, que de maux dans ces lieux nous souffrons!
L'air de nos ateliers nous ronge les poumons,
Et nous mourons, les yeux tournés vers les campagnes.
Ah! que ne sommes-nous habitants des montagnes,
Ou pauvres laboureurs dans le fond d'un vallon;

Alors traçant en paix un fertile sillon,
Ou paissant des troupeaux aux penchants des collines,
L'air embaumé des fleurs serait notre aliment
Et le divin soleil notre chaud vêtement;
Et, s'il faut travailler sur terre, nos poitrines
Ne se briseraient pas sur de froides machines,
Et la nuit nous laissant respirer ses pavots,
Nous dormirions enfin comme les animaux.

#### LA FEMME.

Pleurez, criez, enfants dont la misère
De si bonne heure a ployé les genoux,
Plaignez-vous bien: les animaux sur terre
Les plus soumis à l'humaine colère
Sont quelquefois moins malheureux que nous.
La vache pleine et dont le terme arrive
Reste à l'étable, et sans labeur nouveau,
Paisiblement sur une couche oisive
Va déposer son pénible fardeau;
Et moi, malgré le poids de mes mamelles,

Mes flancs durcis, mes douleurs maternelles,
Je ne dois pas m'arrêter un instant:
Il faut toujours travailler comme avant,
Vivre au milieu des machines cruelles,
Monter, descendre, et risquer en passant
De voir broyer par leurs dures ferrailles,
L'œuvre de Dieu dans mes jeunes entrailles.

#### LE MAITRE.

Malheur au mauvais ouvrier
Qui pleure au lieu de travailler;
Malheur au fainéant, au lâche,
A celui qui manque à sa tâche
Et qui me prive de mon gain;
Malheur! il restera sans pain.
Allons, qu'on veille sans relâche,
Qu'on tienne les métiers en jeu;
Je veux que ma fabrique en feu
Écrase toutes ses rivales,
Et que le coton de mes halles,

En quittant mes brûlantes salles Pour habiller le genre humain , Me rentre à flots d'or dans la main.

Et le bruit des métiers de plus fort recommence,
Et chaque lourd piston dans la chaudière immense,
Comme les deux talons d'un fort géant qui danse,
S'enfonce et se relève avec un sourd fracas.
Les leviers ébranlés entrechoquent leurs bras,
Les rouets étourdis, les bobines actives
Lancent leurs cris aigus, et les clameurs plaintives,
Les humaines chansons plus cuisantes, plus vives,
Se perdent au milieu de ce sombre chaos,
Comme un cri de détresse au vaste sein des flots...

Ah! le hurlement sourd des vagues sur la grève,

Le cri des dogues de Fingal,

Le sifflement des pins que l'ouragan soulève

Et bat de son souffle infernal,

La plainte des soldats déchirés par le glaive,

Frappés par le boulet fatal,

Tous les bruits effrayants que l'homme entend ou rêve
A ce concert n'ont rien d'égal;
Car cette noire symphonie
Aux instruments d'airain, à l'archet destructeur,
Ce sombre oratorio qui fait saigner le cœur,
Sont bien souvent joués et chantés en partie
Par l'avarice et la douleur.

Et vous, heureux enfants d'une douce contrée Où la musique voit sa belle fleur pourprée,

Sa fraîche rose au calice vermeil,
Croître et briller sans peine aux rayons du soleil,
Vous qu'on traite souvent dans cette courte vie
De gens mous et perdus aux bras de la folie,
Parce que doux viveurs, sans ennui, sans chagrins,
Vous respirez par trop la divine ambroisie
Que cette fleur répand sur vos brûlants chemins,

Ah! bienheureux enfants de l'Italie,
Tranquilles habitants des golfes aux flots bleus,
Beaux citoyens des monts, des champs voluptueux
Que le reste du monde envie;

Laissez dire l'orgueil au fond de ses frimas!

Et bien que l'industrie, ouvrant de larges bras, Épanche à flots dorés sur la face du monde

Les trésors infinis de son urne féconde,

Enfants dégénérés, oh! ne vous pressez pas

D'échanger les baisers de votre enchanteresse

Et les illusions qui naissent sous ses pas,

Contre les dons de cette autre déesse
Qui veut bien des humains soulager la détresse,
Mais qui, le plus souvent, ne leur accorde, hélas!
Qu'une existence rude et fertile en combats,
Où, pour faire à grand'peine un gain de quelques sommes
Le fer use le fer et l'homme use les hommes.

### CONSCIENCE.

O mon Dieu, par combien d'effroyables chemins
Passent journellement des myriades d'humains!
Combien de malheureux sous ses monceaux de pierre
Toute large cité dérobe à la lumière,
Que d'êtres gémissants cheminent vers la mort,
Le visage hâlé par l'âpre vent du sort!
Le nombre en est vraiment immense, incalculable,
A vous faire jeter une plainte damnable;
Mais ce qui vous rassure et vous surprend le plus,
C'est que dans ces troupeaux énormes de vaincus,
Dans ces millions de gueux voués à la souffrance,

Les moins forts bien souvent supportent l'existence Sans qu'un cri de révolte, un cri de désespoir Les écarte un seul jour des sentiers du devoir! O blanche conscience! ô saint flambeau de l'âme! Rayon pur émané de la céleste flamme, Toi, qui dorant nos fronts de splendides reflets, Nous tiras du troupeau des éternels muets, Dieu dans le fond des cœurs ne te mit pas sans cause; Conscience, il faut bien que tu sois quelque chose, Que tu sois plus qu'un mot par l'école inventé, Un nuage trompant l'œil de l'humanité, Puisqu'il est ici-bas tant de maigres natures, De pâles avortons, de blêmes créatures, Tant d'êtres mal posés et privés de soutien, Qui n'ont pour tout trésor, pour richesse et pour bien, Dans l'orage sans fin d'une vie effrayante, Que le pâle reflet de ta flamme ondoyante,

### LA TAMISE.

O toi qui marches en silence

Le long de ce rivage noir,

Et qui regardes l'onde immense,

Avec les yeux du désespoir,

Où vas-tu? — Je vais sans folie

Me débarrasser de la vie,

Comme on fait d'un mauvais manteau,

D'un habit que l'onde traverse,

D'un vêtement que le froid perce,

Et qui ne tient plus sur la peau.

— A la mort! Enfant d'Angleterre!

A la mort comme un indévot,

A la mort quand sur cette terre

La vie abonde à large flot;

Quand le pavé comme une enclume

Jour et nuit étincelle, fume;

Et quand, armé d'un fort poitrail,

Le chef encor droit sur le buste,

Tu peux fournir un bras robuste

Et des reins puissants au travail?

— Travaille! est bien facile à dire,

Travaille! est le cri des heureux:

Pour moi la vie est un martyre,

Un supplice trop douloureux.

Dans mon humble coin sans relâche.

Comme un autre j'ai fait ma tâche.

Et j'ai fabriqné, j'ai vendu,

J'ai brassé de la forte bière,

J'en ai lavé l'Europe entière,

Et le sort m'a toujours vaincu.

Ah! si vous connaissiez cette île,
Vous sauriez quel est cet enfer;
Que la brique rouge et stérile
Est aussi dure que le fer.
Bien rarement la porte s'ouvre
A celui que le haillon couvre,
Et l'homme, sans gîte la nuit,
Ose en vain, surmontant sa honte,
Soulever les marteaux de fonte:
Il n'éveille rien que du bruit.

Tout est muet et sourd... Que faire?
Gueuser sur le bord du chemin?
Mais l'on ne prête à la misère
L'oreille non plus que la main.
Ici, ce n'est qu'en assemblée,
Dans une salle bien meublée,
Que le cœur fait la charité:
Il faut pour attendrir le riche,
Qu'une paroisse vous affiche
Au front le mot mendicité.

Avec cet écriteau superbe,
Alors on a, comme un mâtin,
On a de quoi ronger sur l'herbe
Les restes pourris du festin.
On vit tant bien que mal sans doute;
Mais, hélas! combien il en coûte
De vivre à la condition
D'essuyer de sa tête immonde
Le pied boueux de tout le monde
Comme le plus bas échelon!

Horrible! horrible! ah! si, la terre
Manquant à chacun de vos pas,
Au ciel alors, pauvre insulaire,
Vous pouviez tendre les deux bras;
Si le pur soleil avec force,
Comme un vieux chêne sans écorce,
Réchauffait vos membres roidis,
Et si le Dieu qui nous contemple,
Ouvrant les portes de son temple.
Donnait un refuge à ses fils;

Peut-être... mais vers la lumière
Qui peut ici tourner les yeux?
Pourquoi relever la paupière?
Le plafond est si ténébreux!
Notre terre toujours exhale
Une vapeur noire, infernale,
Qui nous dérobe l'œil divin;
Londres, toujours forge allumée,
Londres, toujours plein de fumée,
Nous fait au ciel un mur d'airain.

Puis, pas une église entr'ouverte;
Si quelqu'une l'est par hasard,
Une voûte creuse et déserte
Et de l'ombre de toute part.
Pas un christ et pas une image
Qui vous redresse le visage
Et vous aide à porter la croix;
Pas de musique magnanime,
Pas un grain d'encens qui ranime:
Rien que des pierres et du bois.

Et dehors la rue est boueuse,
L'air épais, malsain, glacial,
Il pleut... Oh! la vie est affreuse
A traîner dans ce lieu fatal.
L'âme qui veut briser sa chaîne,
L'âme souffrante a peu de peine
A forcer sa prison de chair,
Quand ce cachot, triste édifice,
Est sous un ciel rude, impropice,
Si tristement glacé par l'air.

Mais allons, la Tamise sombre
Est le linceul fait pour les corps
Que le malheur frappe sans nombre
Le long de ses funestes bords.
Allons, il faut son parti prendre;
Je vois déjà l'ombre s'étendre,
Le ciel se confondre avec l'eau,
Et la nuit par toute la terre
Sur les crimes de la misère
Prête à jeter son noir manteau.

Adieu! je suis le pauvre diable,
Le faible et pâle matelot
Que par une nuit effroyable
L'aile des vents emporte au flot.
Sur l'onde il dresse en vain la tête,
Les hurlements de la tempête
De sa voix couvrent les éclats;
Il roule, il fend la vaste lame,
Il nage, il nage à perdre l'âme,
Le flot lui coupe les deux bras.

Point de bouée et point de câble,
Pas une clameur dans les ponts,
Et le navire impitoyable
Sinistrement poursuit ses bonds.
Il fuit sous la vague en poussière;
Et le nageur reste en arrière,
Entre l'onde et le ciel en feu,
Perdu dans cette immense plaine,
Et si frêle atome qu'à peine
Il arrive au regard de Dieu.

Alors, alors sans plus attendre
Que la mort monte des enfers,
Ou qu'il l'entende redescendre
Avec fracas du haut des airs,
A devancer l'instant suprême
Il se résigne de lui-même,
Et soudain ouvrant l'océan,
Le malheureux avec courage
Enfonce son pâle visage
Et sans un cri plonge au néant.



## LE FOUET.

- « Courbez, courbez les reins, tendez le dos, soldats,
- « Et vous, soldats-bourreaux, frappez à tour de bras;
- « Frappez, n'épargnez point ces robustes épaules;
- « Contre la discipline ils ont failli, les drôles. »

  Et l'homme, enfant du ciel, image du Très-Haut,
  S'est, comme l'animal, courbé sans dire un mot;

  Et l'instrument cruel, armé de ses neuf queues,
  S'élance en perçant l'air, sur les épaules bleues,
  Mord la peau frissonnante, et bientôt fait sortir
  Un sang que l'honneur seul devait faire jaillir.

Ah! ne sais-tu donc point qu'aujourd'hui la nature,

Albion! se révolte au seul mot de torture? Que la philosophie a nové sous les eaux Jusqu'au dernier charbon des bûchers infernaux! Que les durs chevalets, les pénibles entraves, Et tous les châtiments réservés aux esclaves, Aujourd'hui sont en poudre et le jouet du vent? Tu ne peux l'ignorer, et pourtant comme avant Tu retiens près de toi la barbarie antique. Hélas! non-seulement par delà l'Atlantique Le fouet résonne encore, et ses nœuds destructeurs Déchirent les reins noirs des pauvres travailleurs ; Mais même dans ton sein, à tes veux, sous ta face, De coups abrutissants la loi frappe ta race, Et pour le moindre tort déshonore le slanc De tes plus pauvres fils qui te vendent leur sang.

O puissante Albion, à matrone romaine!

Il est temps d'abroger ta coutume inhumaine,

De remplacer enfin l'ignoble châtiment

Malgré les lords hautains de ton vieux parlement.

Ah! fais vite, de peur que le monde en reproche

Ne t'appelle bientôt, Albion, cœur de roche!

Et partout ne proclame à haute et forte voix

Que dans l'ingratitude on a trempé tes lois;

Que les rouges gardiens de ton trône immobile,

Les défenseurs sacrés des champs et de la ville,

Tes murailles de chair, tes soldats valeureux,

Sont traités par tes mains comme on traite les bœufs,

Et tous les blancs troupeaux, honneur de la prairie,

Que sans ménagement l'on mène à la tûrie,

Et qui, le ventre plein de trèfle et de gazon,

Accourent à la mort à grands eoups de bâton.



## LES MINEURS DE NEWCASTLE.

Que d'autres sur les monts boivent à gorge pleine Des vents impétueux la bienfaisante haleine, Et s'inondent le front d'un air suave et pur; Que d'autres, emportés par des voiles légères, Passent comme les vents sur les ondes amères, Et sillonnent sans fin leur magnifique azur;

Que d'autres, chaque jour, emplissent leur paupière
Des rayons colorés de la chaude lumière,
Et contemplent le ciel dans ses feux les plus beaux;
Que d'autres, près d'un toit festonné de verdure,
Travaillent tout le jour au sein de la nature,
Et s'endorment le soir au doux chant des oiseaux,

Ils ont reçu du ciel un regard favorable;
Ils sont nés, ces mortels, sous une étoile aimable,
Et sous le signe heureux d'un mois splendide et chaud;
Et la main du Seigneur, qui sur terre dispense
La peine et le plaisir, la mort et l'existence,
Leur a fait large part et donné le bon lot.

Quant à nous, prisonniers comme de vils esclaves, Nous sommes pour la vie enfermés dans des caves, Non pour avoir des lois souillé la majesté; Mais parce que, du jour où nous vînmes au monde, La misère au cœur dur, notre nourrice immonde, Nous marqua pour la peine et pour l'obscurité.

Nous sommes les mineurs de là riche Angleterre;
Nous vivons comme taupe, à six cents pieds sous terre;
Et là, le fer en main, tristement nous fouillons,
Nous arrachons la houille à la terre fangeuse;
La nuit couvre nos reins de sa mante brumeuse,
Et la mort, vieux hibou, vole autour de nos fronts.

Malheur à l'apprenti qui dans un jour d'ivresse

Pose un pied chancelant sur la pierre traîtresse!

Au plus creux de l'abîme il roule pour toujours!

Malheur au pauvre vieux dont la jambe est inerte!

Lorsque l'onde, en courroux de se voir découverte,

Envahit tout le gouffre, il périt sans secours!

Malheur à l'imprudent, malheur au téméraire
Qui descend sans avoir la lampe salutaire
Qu'un ami des humains fit pour le noir mineur!
Car le mauvais esprit qui dans l'ombre le guette,
La bleuâtre vapeur, sur sui soudain se jette
Et l'étend sur le sol sans pouls et sans chaleur!

Malheur, malheur à tous! car même sans reproche Lorsque chacun de nous fait sa tâche, une roche Se détache souvent au bruit seul du marteau; Et plus d'un qui rêvait dans le fond de son âme Aux cheveux blonds d'un fils, à l'œil bleu de sa femme, Trouve au ventre du gouffre un éternel tombeau. Et cependant e'est nous, pauvres ombres muettes, Qui faisons circuler au-dessus de nos têtes Le mouvement humain avec tant de fracas; C'est avec le trésor qu'au risque de la vic Nous tirons de la terre, ô puissante industrie! Que nous mettons en jeu tes gigantesques bras.

C'est la houille qui fait bouillonner les chaudières, Rugir les hauts-fourneaux tout chargés de matières, Et rouler sur le fer l'impétueux wagon; C'est la houille qui fait par tous les coins du monde, Sur le sein écumant de la vague profonde, Bondir en souverains les vaisseaux d'Albion.

C'est l'œuvre de nos bras qui donne au diadème
Cet éclat merveilleux, cette beauté suprême
Qu'on ne voit nulle part; enfin c'est notre main
Qui produit à foison les richesses énormes
De ces quatre cents lords aux insolentes formes,
Qui souvent sans pitié nous voient mourir de faim.

O Dieu! Dieu tout-puissant! pour les plus justes causes
Nous ne demandons pas le tumulte des choses,
Et le renversement de l'ordre d'ici-bas;
Nous ne te prions pas de nous mettre à la place
Des hommes de savoir et des hommes de race,
Et de remplir nos mains de l'or des potentats:

Ce dont nous te prions, enfants de la misère,
C'est d'amollir le cœur des puissants de la terre,
Et d'en faire pour nous un plus solide appui;
C'est de leur rappeler sans cesse, par exemple,
Qu'en laissant dépérir les fondements du temple,
Le monument s'écroule et tout tombe avec lui.



### WESTMINSTER.

Vieille et sombre abbaye, ô vaste monument
Baigné par la Tamise et longé tristement
Par un sol tout blanchi de tombes délaissées!
Tu peux t'enorgueillir de tes tours élancées!
De ta chapelle sainte aux splendides parois,
Et de ton seuil battu par la pourpre des rois!
Tu peux sur le granit de tes funèbres dalles
Étaler fièrement tes pompes sépulcrales,
Les sublimes dormeurs de tes tombeaux noircis,
Tes princes étendus sur leurs coussins durcis,
Et tous les morts fameux dont la patrie altière
Conserve avec respect l'éclatante poussière!

Malgré tant de splendeur et de noms illustrés,
Tant de bustes de pierre et de marbres sacrés,
Malgré le grand Newton et le divin Shakspeare,
Et le coin adoré des rêveurs de l'empire,
O monument rempli de lugubres trésors!
O temple de la gloire, ô linceul des grands morts!
On entendra toujours des âmes généreuses
Venir battre et heurter tes ogives poudreuses,
Des âmes réclamant au fond de tes caveaux
Une place accordée à leurs nobles rivaux;
Et toujours, vieux Minster, ces âmes immortelles
Te frapperont en vain de leurs puissantes ailes,
Et leurs cris dédaignés, leurs plaintives clameurs,
Dans le vaste univers soulèveront les cœurs.

« Westminster! Westminster! sur cette terre vaine Suis-je toujours en butte aux clameurs de la haine? Avant d'avoir subi le jugement de Dieu Suis-je au regard des miens toujours digne du feu? Hélas! mes tristes os languissent solitaires Sur un sol possédé par des mains étrangères, Et l'on peut voir un jour les autans furieux,
Enfants désordonnés de l'empire des cieux,
De leurs souffles impurs chasser ma cendre illustre
Et balayer mes os comme les os d'un rustre.

« Westminster! Westminster! Au midi de mes jours, Le cœur déjà lassé d'orageuses amours ,
J'ai vu la calomnic, en arrière et dans l'ombre,
S'asseoir à mon foyer comme une hôtesse sombre,
En disperser la cendre, et, d'un bras infernal,
Glisser de froids serpents dans le lit conjugal.
J'ai vu dans le rempart de ma gloire fameuse,
Au milieu des enfants de ma verve fougueuse,
Une main attacher à mon front l'écriteau
Qu'on met au front de ceux qui vivent sans cerveau.

« Et puis on ébranla le chêne en ses racines,
On sépara le tronc de ses branches divines,
Le père de la fille; — on me prit mon enfant,
Comme si, la pressant sur mon sein étouffant,
Mes baisers corrupteurs et ma tendresse impure

Eussent pu ternir l'or de sa jeune nature,
On enleva ma fille à mon cœur amoureux,
Et, pour mieux empêcher l'étreinte du lépreux,
On fit entre les bras de l'enfant et du père
Passer la mer immense avec son onde amère.

« Ah! pour l'homme qui porte en sa veine un beau sang Dans ce monde il n'est point d'outrage plus cuisant! Oh! quels coups malheureux! Oh! quelle horrible lame Que celle qui s'en va percer l'âme de l'âme, Le divin sentiment, ce principe éternel Des élans du poëte et du cœur paternel! O morsure du feu sur les membres livides! O fouets retentissants des vieilles Euménides! Supplices des païens, antiques châtiments, Oh! qu'êtes-vous auprès de semblables tourments?

« Et voilà cependant, voilà les rudes peines Que m'ont fait endurer les colères humaines; Voilà les trous profonds que des couteaux sacrés Ont fait pendant longtemps à mes flancs ulcérés; L'éternel ouragan, la bruyante tempête,
Qui jusqu'au lit de mort hurlèrent sur ma tête,
Et rendirent mon eœur plus noir et plus amer
Que le fenouil sauvage arraché par la mer,
Et le flot écumeux que la sombre nature
Autour de l'Angleterre a roulé pour ceinture.

Westminster! Westminster! Oh! n'est-ce point assez
De mon enfer terrestre et de mes maux passés?
Par delà le tombeau faut-il souffrir encore?
Faut-il être toujours le Satan qu'on abhorre?
Et mes remords cachés, et leur venin subtil,
Et le flot de mes pleurs dans les champs de l'exil,
Et l'angoisse sans fin de ma longue agonie!
N'ai-je pas expié les fautes de ma vie?
Westminster! Westminster! dans ton temple de paix
Mes pâles ossements descendront-ils jamais? »

O grande ombre! ta plainte est lugubre et profonde. Ah! je sens que durant ton passage en ce monde Tu fus comme un lion traqué dans les forêts; Que, fatiguant en vain de vigoureux jarrets,
Partout où tu passas dans ta fuite divine
Ta noble peau s'ouvrit au tranchant de l'épine,
Et tes crins tout-puissants restèrent aux buissons;
Partout il te fallut payer tes larges bonds,
Et ton flanc généreux entr'ouvert sur le sable
Versa jusqu'à la mort un sang inépuisable.

Mais aussi fallait-il, ô poète hautain!

Avant de fermer l'œil à l'horizon lointain,

De rendre aux éléments ta sublime poussière,

Que le glaive acéré de ta muse guerrière,

Dans le cœur du pays irritable et mouvant,

Avec un rire amer pénétrât si souvent?

Ah! pourquoi reçut-il une blessure telle

Qu'il en pousse toujours une clameur mortelle,

Et que la plaie en feu, difficile à guérir,

Au seul bruit de ton nom semble toujours s'ouvrir?

Byron! tu n'as pas craint, jeune dieu sans cuirasse, D'attaquer corps à corps les défauts de ta race, De toucher ce que l'homme a de mieux inventé,
Le voile de vertu par le vice emprunté;
D'une robuste main, hardiment et sans feinte,
Tu mis en vils lambeaux la couverture sainte
Qui pèse sur le front de la grande Albion
Plus que son voile épais de brume et de charbon,
Le manteau qu'aujourd'hui, de l'un à l'autre pôle
Le pâle genre humain va se coudre à l'épaule;

Le drap sombre du *Cant* est tombé sous tes coups.

De là tant de dédains, d'outrages, de courroux;

De là ce châtiment et cette longue injure

Contre laquelle en vain ta grande ombre murmure,

Cette haine vivace et qui sur un tombeau

Semble toujours tenir allumé son flambeau;

Comme si dans ce monde, imparfaits que nous sommes,

Les hommes sans pitié devaient juger les hommes;

Et comme si, grand Dieu! le malheur éprouvé

N'était pas le flot saint par qui tout est lavé.

O chantre harmonieux des douleurs de notre âge!

Sombre amant de l'abîme au cantique sauvage,
Cygne plein d'amertume et dont la passion
D'une brûlante main pétrit le pur limon,
Laisse rougir le front de la patrie ingrate;
Tandis que ton beau nom avec le sien éclate
Sur tous les points du globe en signes merveilleux,
Laisse-la négliger tes mânes glorieux;
Laisse-la, te couvrant d'un oubli sans exemple,
Faire attendre à tes os les honneurs de son temple,

C'est l'éternel destin! c'est le sort mérité

Par tous les cœurs aimant trop fort la vérité!

Oui, malheur en tout temps et sous toutes les formes

Aux Apollons fougueux qui, sur les reins énormes

Et le crâne rampant du vice abâtardi,

Poseront comme toi leur pied ferme et hardi,

Malheur! car ils verront le monstrueux reptile,

Gonflant de noirs venins sa poitrine subtile,

Bondir sous leurs talons, et dans ses larges nœuds

Écraser tôt ou tard leurs membres lumineux!

Et la société, témoin de l'agonie,

Loin de tendre la main aux enfants du génie,

De les débarrasser des replis du vainqueur,

Toujours se bouchera l'oreille à leur clameur:

Trop heureux si la vieille aux longs voiles rigides

Abandonne les corps aux dents des vers avides,

Et si son bras, plus dur que celui de la mort,

Pour se venger ainsi ne fait pas un effort,

Et, frappant à son tour la victime qui tombe,

Ne poursuit pas son ombre au delà de la tombe

Vicille et sombre abbaye, ô vaste monument
Baigné par la Tamise et longé tristement
Par un sol tout blanchi de tombes délaissées!
Tu peux t'enorgueillir de tes tours élancées!
De ta chapelle sainte aux splendides parois,
Et de ton seuil battu par la pourpre des rois!
Tu peux sur le granit de tes funèbres dalles
Étaler fièrement tes pompes sépulcrales,
Les sublimes dormeurs de tes tombeaux noircis,
Tes princes étendus sur leurs coussins durcis,

Et tous les morts fameux dont la patrie altière Conserve avec respect l'éclatante poussière! Malgré tant de splendeurs et de noms illustrés, Tant de bustes de pierre et de marbres sacrés, Malgré le grand Newton et le divin Shakspeare, Et le coin adoré des rêveurs de l'empire, O monument rempli de lugubres trésors! O temple de la gloire! ô linceul des grands morts! On entendra toujours des âmes généreuses Venir battre et heurter tes ogives poudreuses, Des âmes réclamant au fond de tes caveaux Une place accordée à leurs nobles rivaux; Et toujours, vieux Minster, ces âmes immortelles Te frapperont en vain de leurs puissantes ailes, Et leurs cris dédaignés, leurs plaintives clameu s, Dans le vaste univers soulèveront les cœurs.



## LA MENACE ET LA CORRUPTION.

### LA MENACE.

Les hustings sont dressés et le sabbat commence : Vieille Corruption! entends-tu le pays Frémir et s'agiter comme une mer immense Au vent des passions qui soulèvent ses fils? As-tu bien élargi l'antique conscience?

### LA CORRUPTION.

O fille à l'œil sanglant, aux entrailles d'airain, O ma digne compagne, ô puissante menace! Pour corrompre le cœur du peuple souverain Avec toi j'ai lutté d'impudeur et d'audace, Et je pense, ma sœur, que ce n'est pas en vain.

#### LA MENACE.

Moi , sous le vent du nord , au fond de sa chaumière J'ai couru visiter plus d'un pauvre électeur : Et là j'ai fait entendre au pâle censitaire Qu'il serait dépouillé de son toit protecteur, S'il refusait son vote au seigneur de sa terre.

### LA CORRUPTION.

Moi, de mes larges mains l'or a fui par torrents; Le fleuve ardent partout s'est ouvert une issue; Irrésistible, il a franchi le seuil des grands. Et, retombant en pluie au milieu de la rue, Pénétré sans effort jusques aux derniers rangs.

#### LA MENACE.

Souvent j'ai rencontré dans les pauvres familles
Des hommes vertueux; mais d'un air furibond
Devant eux j'ai levé tant de sombres guenilles,
J'ai tant crié la faim, qu'ils ont baissé le front
Pour ne point voir mourir leurs femmes et leurs filles.

#### LA CORRUPTION.

Quelquefois j'ai vu l'or épouvanter les yeux;
Alors aux ouvriers sans travaux ni commandes,
J'ai promis tant de brocs de porter écumeux,
Tant de poissons salés et tant de rouges viandes,
Que le ventre a dompté les cœurs consciencieux.

#### LA MENACE.

Il est vrai que toujours de généreuses âmes

Tonneront contre nous dans le temple des lois,

22.

Que l'on nous flétrira des noms les plus infâmes : Mais qu'importe, après tout, le bruit de quelques voix Contre le fort tissu de nos puissantes trames?

#### LA CORRUPTION.

Ah! depuis cinq cents ans n'est-ce pas notre sort? Tout nouveau parlement, comme bêtes sauvages, Nous traque avec ardeur et toujours à grand tort; Car l'amour du pouvoir croissant d'âges en âges, Notre couple vaincu renaît toujours plus fort.

#### LA MENACE.

En vain chaque parti nous chasse à coups de pierres;
Radicaux et torys, papistes, protestants,
Lorsque vient le moment d'étaler les bannières,
Pour obtenir l'empire, ah! tous en même temps
Nous tendent en secret leurs mains rudes et fières.

#### LA CORRUPTION.

Pour me mettre au néant il faudrait ici-bas Du riche à tout jamais déraciner l'engeance : Mais ce germe doré ne s'extirpera pas : La richesse toujours obtiendra la puissance, Toujours le malheureux lui cédera le pas.

#### LA MENACE.

Ah! nous sommes vraiment d'une forte nature,
Nous sommes les enfants d'un pouvoir infernal,
De ce pouvoir caché dans toute créature,
Qui mène toute chose à son terme fatal,
Et fait que rien de beau dans ce monde ne dure.

#### LA CORRUPTION.

O Menace, ma sœur! à grands pas avançons; Déjà la foule ardente, au bruit de la fanfare,

### 260 LA MENACE ET LA CORRUPTION.

Roule autour des hustings en épais tourbillons : Pour emporter d'assaut le scrutin qu'on prépare , Fais jaillir la terreur du fond de tes poumons.

#### LA MENACE.

Et toi, Corruption! répands l'or à main pleine, Verse le flot impur sur l'immense troupeau : Qu'il envahisse tout, les hustings et l'arène, Et que la Liberté, présente à ce tableau, Voile son front divin de sa toge romaine.

## LE PILOTE.

Un jour un homme au large et froid cerveau
Déchaîne les chiens de la guerre,
Leur dit : Carnage! et lance le troupeau
Sur l'Océan et sur la terre;
Pour exciter leurs sombres aboîments,
Tenir leurs gueules haletantes,
Il met en flamme et les moissons des champs
Et les toits des villes croulantes;
Dans le sang pur il fait marcher les rois,
Et, bravant son peuple en furie,
Charge l'impôt et ses énormes poids
Sur l'épaule de la patrie;

Et puis enfin, succombant au fardeau,
Faible, épuisé, manquant d'haleine,
Avant le temps, sans jeunesse, au tombeau

Il descend dévoré de haine.

Et tant de mal, pourquoi? Pour rendre vain L'effort de cette pauvre France,

Qui l'œil en feu, criait au genre humain :

Le monde est libre, qu'il avance!

Pour arracher à ses baisers brûlants Le front de sa sœur l'Angleterre,

Qui cependant, après quinze ou vingt ans, Remise à peine de la guerre,

Sans lutte ardente et sans nouveau combat Des antiques jours se détache,

Et d'un bras fort, dans l'arbre de l'État Plante elle-même un coup de hache.

O William Pitt, ô nocher souverain,O pilote à la forte tête!Il est bien vrai que ton cornet d'airain

Domina toujours la tempête;

Qu'inébranlable et ferme au gouvernail

Comme un Neptune tu sus faire,

Devant ta voix tomber le sourd travail

De la grande onde populaire.

Mais quatorze ans, l'âge au plus d'un oiseau, De ton pouvoir fut l'étendue,

Et ton bras mort, le fleuve de nouveau Reprit sa course suspendue,

Ah! le fou rire a dû prendre à l'enfer Au bruit de tes gestes sublimes;

Car pour un temps si court, ô cœur de fer!

Fallait-il donc tant de victimes?

Fallait-il donc faire pleuvoir le sang

Comme la nue au ciel éclate,

Et revêtir la terre et l'Océan D'un large manteau d'écarlate?



## SHAKSPEARE.

Hélas! hélas! faut-il qu'une haleine glacée
Ternisse le front pur des maîtres glorieux,
Et faut-il qu'ici-bas les dieux de la pensée
S'en aillent tristement comme les autres dieux?

De Shakspeare aujourd'hui les tragiques merveilles Déroulent vainement leurs tableaux enchanteurs; Les vers du fier Breton ne trouvent plus d'oreilles; Ses temples sont déserts et vides de clameurs.

Albion perd le goût de ses divins symboles; Hors du vrai par l'ennui les esprits égarés Tombent dans le barbare, et les choses frivoles Parlent plus haut aux cœurs que les chants inspirés

Et pourtant quel Titan à la céleste flamme Alluma comme lui plus de limons divers? Quel plongeur, entr'ouvrant du sein les flots amers, Descendit plus avant dans les gouffres de l'âme?

Quel poète vit mieux au fond du cœur humain Les sombres passions, ces reptiles énormes, Dragons impétueux, monstres de mille formes, Se tordre et s'agiter? quel homme de sa main

Sut, comme lui, les prendre au fort de leurs ténèbres, Et, découvrant leur face à la pure clarté, Faire comme un Hercule au monde épouvanté Entendre le concert de leurs plaintes funèbres?

Ah! toujours verra-t-on, d'un pied lourd et brutal, Sur son trône bondir la stupide matière, Et l'Anglais préférer une fausse lumière Aux sublimes reflets de l'astre impérial!

C'en est-il fait du beau sur cette terre sombre, Et doit-il sous la nuit se perdre entièrement? Non, non, la nuit peut bien jeter au ciel son ombre, Elle n'éteindra pas les feux du firmament.

O toi qui fus l'enfant de la grande nature, Robuste nourrisson dans ses deux bras porté; Toi qui, mordant le bout de sa mamelle pure, D'une lèvre puissante y bus la vérité;

Tout ce que ta pensée a touché de son aile, Tout ce que ton regard a fait naître ici-bas, Tout ce qu'il a paré d'une forme nouvelle Croîtra dans l'avenir sans crainte du trépas.

Shakspeare! vainement sous les voûtes suprêmes
Passe le vil troupeau des mortels inconstants,
Comme du sable, en vain sur l'abîme des temps
L'un par l'autre écrasés s'entassent les systèmes;

Ton génie est pareil au soleil radieux Qui, toujours immobile au haut de l'empyrée, Verse tranquillement sa lumière sacrée Sur la folle rumeur des flots tumultueux.



## LE SPLEEN.

« C'est moi; — moi qui, du fond des siècles et des âges,
Fis blanchir le sourcil et la barbe des sages;
La terre à peine ouverte au soleil souriant,
C'est moi qui, sous le froc des vieux rois d'Orient,
Avec la tête basse et la face pensive,
Du haut de la terrasse et de la tour massive,
Jetai cette clameur au monde épouvanté:
Vanité, vanité, tout n'est que vanité!
C'est moi qui mis l'Asie aux serres d'Alexandre,
Qui plus tard changeai Rome en un grand tas de cendre
Et qui, menant son peuple éventrer les lions,
Sur la pourpre latine enfantai les Nérons:
Partout j'ai fait tomber bien des dieux en poussière,

J'en ai fait arriver d'autres à la lumière,

Et sitôt qu'ils ont vu dominer leurs autels,

A leur tour j'ai brisé ces nouveaux immortels.

Ici-bas rien ne peut m'arracher la victoire:

Je suis la fin de tout, le terme à toute gloire,

Le vautour déchirant le cœur des nations,

La main qui fait jouer les révolutions;

Je change constamment les besoins de la foule,

Et partant le grand lit où le fleuve humain coule, »

Ah! nous te connaissons, ce n'est pas d'aujourd'hui
Que tu passes chez nous et qu'on te nomme ennui;
Prince des scorpions, fléau de l'Angleterre!
Au sein de nos cités, fantôme solitaire,
Jour et nuit l'on te voit, maigre et décoloré,
Courir on ne sait où comme un chien égaré
Que de fois, fatigué de mâcher du gingembre,
Dans ton mois le plus cher, dans ton mois de novembre,
A d'horribles cordons tu suspends nos enfants,
Ou leur ouvres le crâne avec des plombs brûlants!
Arrière tes lacets et ta poudre maudite,

Avec tes instruments va-t'en rendre visite

Aux malheureux chargés de travaux continus!

O sanglant médecin! va voir les gueux tout nus

Que la vie embarrasse, et qui, sur chaque voie,

Présentent à la mort une facile proie;

Les mille souffreteux qui, sur leurs noirs grabats,

Se plaignent d'être mal et de n'en finir pas;

Prends-les, monstre, et d'un coup termine leurs misères;

Mais ne t'avance pas sur nos parcs et nos terres;

Respecte les richards, et ne traîne jamais

Ton spectre maigre et jaune autour de nos palais.

« Eh! que me font à moi les soucis et les plaintes,
Et les gémissements de vos races éteintes!
Il faut bien que, jouant mon rôle de bourreau,
Jc remette partout les hommes de niveau.
O corrompus! ô vous que mon haleine enivre
Et qui ne savez plus comment faire pour vivre,
Qui sans cesse flottant, voguant de mers en mers,
Sur vos planches de bois arpentez l'univers;
Cherchez au loin le vin et le libertinage,

Et, passant par la France, allez voir à l'ouvrage Sur son rouge établi le sombre menuisier Travaillant un coupable et le rognant d'un pied; Semez l'or et l'argent comme de la poussière; Pour vos ventres blasés fouillez l'onde et la terre; Inventez des plaisirs de toutes les façons, Que l'homme et l'animal soient les sanglants jetons Et les dés palpitants des jeux épouvantables Où viendront s'étourdir vos âmes lamentables; Qu'à vos ardents regards, sous des poings vigoureux, Les hommes assommés tombent comme des bœufs, Et que, sur le gazon des vallons et des plaines, Chevaux et cavaliers expirent sans haleines; Malgré vos durs boxeurs, vos courses, vos renards, Sous le ciel bleu d'Espagne ou sous les gris brouillards, Et le jour et la nuit, sur l'onde, sur la terre, Je planerai sur vous, et vous aurez beau faire, Nouer de longs détours, revenir sur vos pas, Demeurer, vous enfuir : vous n'échapperez pas. J'épuiserai vos nerfs à cette rude course, Et nous irons ensemble, en dernière ressource,

Heurter, tout halctants, le seuil ensanglanté
De ton temple de bronze, ô froide cruauté! »

Ennui, fatal ennui! monstre au pâle visage, A la taille voûtée et courbée avant l'âge; Mais aussi fort pourtant qu'un empereur romain, Comment se dérober à ta puissante main? Nos envahissements sur le temps et l'espace Ne servent qu'à te faire une plus large place, Nos vaisseaux à vapeur et nos chemins de fer A t'amener vers nous plus vite de l'enfer : Lutter est désormais chose inutile et vaine, Sur l'univers entier ta victoire est certaine; Et nous nous inclinons sous ton vent destructeur, Comme un agneau muet sous la main du tondeur. Verse, verse à ton gré les vapeurs homicides, Fais de la terre un champ de bruyères arides, De la voûte céleste un pays sans beauté, Et du soleil lui-même une orbe sans clarté: Hébête tous nos sens, et ferme leurs cinq portes Aux désirs les plus vifs, aux ardeurs les plus fortes; Dans l'arbre des amours jette un ver malfaisant, Et sur la vigne en fleurs un rayon flétrissant : Mieux que le vil poison, que l'opium en poudre, Que l'acide qui tue aussi prompt que la foudre, Que le blanc arsenic et tous les minéraux, Ouvrages ténébreux des esprits infernaux, Fait circuler le mal sur le globe où nous sommes, Jusqu'au dernier tissu ronge le cœur des hommes Et lorsque bien repu, vampire sensuel, A tes lèvres sans feu le plus chétif mortel Aura livré sa veine aride et languissante, Que la terre vaincue et toujours gémissante Aux bras du suicide abandonne son corps, Et, sombre coroner, que l'ange noir des morts Rende enfin ce verdict sur le globe sans vie : Ci-gît un monde mort pour cause de folie.



## LA NATURE.

### LES DÉFRICHEURS.

Invisibles pouvoirs, souffles impérieux,

Monarques qui tenez l'immensité des cieux,

Vous qui portez le frais aux ondes des fontaines,

Les ondes aux grands bois, les semences aux plaines,

Et jetez à longs flots les flammes de l'amour

A tout ce qui respire et ce qui voit le jour,

Défendez vos forêts, vos lacs et vos montagnes!

Et toi, sombre empereur des humides campagnes,

Qui tiens étroitement, comme un Triton nerveux,

La terre toute blonde en tes bras amoureux,

Redouble tes clameurs et tes plaintes sauvages;

Dévore, plus ardent, le sable de tes plages;

Hérisse sur ton front tes cheveux souverains,

Et de l'abîme noir levant tes larges reins,

Pour garder les trésors de la plaine écumante, Fais voler jusqu'au ciel la mort et l'épouvante; O vicil Océanus, ô grand dieu mugissant! Tes fureurs aujourd'hui ne sont que jeux d'enfant! Que nous font les cent voix des fougueuses tempêtes? Les mondes dans les cieux se brisant sur nos têtes, Les tremblements du sol, les volcans en éclats, N'ébranlent pas notre âme et ne l'abattent pas. Nul peuple comme nous dans son humeur altière, N'a su plus fortement remuer la matière, La mettre sous le joug, et s'en couronner roi Au nom de la pensée et de l'antique loi. En dépit de la mort et de son noir squelette, Nous avons en tout point foulé notre planète; Elle nous appartient de l'un à l'autre bout; Comme l'ombre et le jour nous pénétrons partout. Allons, noires forêts, vieilles filles du monde, Tombez et périssez sous la hache féconde! Races des premiers jours, antiques animaux, Vieux humains, faites place à des peuples nouveaux; Dérobons à la mer ses terres toutes neuves, Domptons les fiers torrents et muselons les fleuves,

Descendons sans effroi jusqu'au centre divin,

Fouillons et refouillons sans repos et sans fin,

Et comme matelots sur la liquide plaine

A grands coups de harpons dépeçant leur baleine,

Partout maîtres du sol, partout victorieux,

Dans le haut, dans le bas, sur le plein, dans le creux,

Du globe taciturne, immense et lourde masse,

Suivant chaque besoin bouleversons la face.

## LE POÈTE.

Ah! ce vouloir immense en un si petit corps,
Cette force cachée en de faibles ressorts,
Saisissent mon esprit de terreurs sans pareilles,
Et je sens que le monde en toutes ses merveilles
Ne nous présente pas de prodige plus beau
Et de levier plus fort que l'homme et son cerveau.
Et pourtant, au milieu de ce chant de victoire,
Dans mon âme descend une tristesse noire;
Le regret comme une ombre obscurcit mon front nu,
Et je ne songe plus qu'à pleurer le vaincu;
Et je m'écrie alors : — Ah! sur l'œuvre divine

Verra-t-on sans respect se vautrer la machine, Et comme hippopotame, insensible animal, Fouler toute la terre avec un pied brutal? Où les cieux verront-ils luire leurs voûtes rondes, Si mille pieds impurs viennent ternir les ondes? Que diront les grands monts si leurs neigeux sommets Descendent dans la plaine et s'abaissent jamais? Et l'aigle, si, quittant le pays des nuages, Au dieu brûlant du jour il ne rend plus d'hommages, Et la belle verdure aux tapis longs et frais, Et les hauts monuments des antiques forêts, Les chênes, les sapins et les cèdres immenses, Le plein déroulement de toutes les semences, Si le germe divin et ne vit et ne croît Que par l'ordre de l'homme, au signal de son doigt? Ah! les êtres diront, chacun dans son entrave : L'enfant de la nature a fait sa mère esclave! O nature! nature, amante des grands cœurs, Mère des animaux, des pierres et des fleurs, Inépuisable flanc et matrice féconde D'où s'échappent sans fin les choses de ce monde, Est-il possible, ô toi dont le genou puissant

Sur le globe nouveau berça l'homme naissant, Que tu laisses meurtrir ta céleste manuelle Par les lourds instruments de la race mortelle? Que tu laisses bannir ta suprême beauté Des murs envahissants de l'humaine cité? Et que tu ne sois plus, comme dans ta jeunesse, Notre plus cher amour, cette bonne déesse Qui, mêlant son sourire à nos simples travaux, Des habitants du ciel nous rendait les égaux, Éternisait notre âge et faisait de la vie Un vrai champ de blé d'or toujours digne d'envie? Hélas! si les destins veulent qu'à larges pas Fuyant et reculant devant nos attentats, Tu remontes aux cieux et tu livres la terre A des enfants ingrats et plus forts que leur mère, O nourrice plaintive! ô nature! prends-moi, Et laisse-moi vers Dieu retourner avec toi.

## LA NATURE.

O mon enfant chéri! toi qui m'aimes encore, Et devines en moi ce que la foule ignore; Toi qui, laissant hurler le troupeau des humains, Viens souvent m'embrasser, me presser de tes mains, Et, roulant par les airs des plaintes enfantines, Sur mon sein verser l'or de tes larmes divines : Oh! je comprends tes cris, tes mortelles frayeurs, Et dans tes yeux gonflés la source de tes pleurs! Je concois ce que vaut pour l'âme droite et pure, Pour le cœur déchiré par l'ongle de l'injure, Pour un amant du bon et du beau, dégoûté Des fanges de la ville et de sa lâcheté, Le sauvage parfum de ma rustique haleine; Je conçois ce que vaut la douceur souveraine Des vents sur la montagne à travers les grands pins; La beauté de la mer aux murmures sans fins, Le silence des monts balayés par la houle, L'espace des déserts où l'âme se déroule, Et l'aspect affligeant même des lieux d'horreur, Où le cœur se soulage et qui parlent au cœur. Aussi, pour rassurer ton âme, ô mon poète! Et pour te consoler, je ne suis point muette : Bien que le livre obscur du lointain avenir Ne puisse sur mon sort devant toi s'entr'ouvrir.

Que, dans le mouvement d'une vie incessante, Un bandeau sur les yeux je conçoive et j'enfante, Je puis crier pourtant, et les nombreuses voix Qui s'élèvent des monts, des ondes et des bois, L'hymne mélodieux, le sublime cantique Qui monte incessamment du globe magnifique, Dans ton oreille chaste à longs flots pénétrant, Viendra toujours calmer ton cœur désespérant. Qu'importe que le jeu de mes forces sublimes, Sur la verte planète et dans ses noirs abîmes, Soit en quelques endroits empêché par des nains? Qu'importe que le bras des orgueilleux humains S'attaquant à la terre, à ses formes divines, Écorche son beau sein du fer de leurs machines? Ou'importe que, doués des puissances du ciel, Ils changent à leur gré l'habitacle mortel? Ouels que soient les efforts de l'homme et de sa race, Oue du globe soumis inondant la surface, Il soit pour la matière une cause de fin, Ou de perfection un instrument divin, O mon enfant chéri! - jusqu'au jour où la terre, Comme le grain de blé qui s'échappe de l'aire

Et qu'emportent les vents aux champs de l'infini, Aura développé son radieux épi; Jusqu'au jour où, semblable à la fleur qui se passe, Par la main du Seigneur effeuillée en l'espace, Elle ira reformer un globe en d'autres lieux Et fleurir au soleil de quelques nouveaux cieux, Toujours, ô mon enfant! toujours les vents sauvages De leurs pieds vagabonds balayeront les plages; La mer réfléchira toujours dans un flot pur Et l'océan du ciel et ses îles d'azur; Comme un ardent lion aux plaines africaines, Le soleil marchera toujours en ses domaines, Dévorant toute vie et brûlant toutes chairs; On entendra toujours frissonner dans les airs De grands bois renaissants, des verdures sans nombre. Pour faire courir l'onde et faire flotter l'ombre; Toujours on verra luire un sommet argenté Pour les oiseaux divins, l'aigle et la liberté.



# ÉPILOGUE.

O misère! misère!

Toi qui pris sur la terre

Encore toute en feu

L'homme des mains de Dieu;

Fantôme maigre et sombre,
Qui, du creux du berceau
Jusqu'au seuil du tombeau,
Comme un chien suis son ombre.

O toi qui bois les pleurs Écoulés de sa face, Et que jamais ne lasse Le cri de ses douleurs ;

O mère de tristesse!
Ces chants sont un miroir
Où l'on pourra te voir
Dans toute ta détresse.

J'ai voulu que devant

Ton image terrible

L'homme le moins sensible,

Le plus insouciant,

Pût sentir et comprendre A quels prix redoutés La Providence engendre Les superbes cités.

J'ai voulu qu'en toute âme La pitié descendît, Et qu'à sa douce flamme Tout cœur dur s'attendrît;

Et que, moins en colère Et moins de plis au front, L'homme à juger son frère Ne fût plus aussi prompt.

O misère! misère!

Puisse ce chant austère

Trouver sous plus d'un ciel

Un écho fraternel!

Puisse cet hymne sombre Suseiter en tous lieux Des avocats sans nombre Au peuple noir des gueux!

Il faut en ce bas monde Que les plus belles voix Contre ta lèpre immonde S'élèvent à la fois ;

Il faut que de sa couche L'homme chasse la faim; Il faut à toute bouche Mettre un morceau de pain,

Donner la couverture Aux pauvres gens sans toits, Et de laine et de bure Vêtir tous les corps froids;

Il faut, misère infâme,
A ta griffe arracher,
Autant qu'on pourra, l'âme
Avec toute sa chair.

Hélas! dans cette tâche, Quel que soit son effort, Son labeur sans relâche Jusqu'au jour de la mort,

Si bien que fasse l'homme Pour amoindrir le mal, Et réduire la somme De l'élément fatal,

Dans les cités humaines
Il restera toujours
Assez de fortes peines ,
De maux cuisants et lourds ,

Pour qu'en sa plainte amère L'éternelle douleur Loin de ce globe espère Quelque monde meilleur.



## TABLE

-0000-

## IAMBES.

|                     | Pa | ges. |
|---------------------|----|------|
| Prologne            |    | 9    |
| La Curée            | ,  | 11   |
| Le Lion             |    | 18   |
| Quatre-vingt-treize |    | 21   |
| L'Émeule            |    | 24   |
| La Popularité       |    | 27   |
| L'Idole             |    | 35   |
| Varsovie            |    | 45   |
| Dante               |    | 51   |
| Melpomène           |    | 54   |
| Le Rire             |    | 61   |
| La Cuve             |    | 65   |
| Désolation          |    | 71   |
| Les Victimes        |    | 75   |
| Terpsichore         |    | 77   |
| L'Amour de la mort  |    | 84   |
| La Reine du monde   |    | 90   |
| La Machine          |    | 95   |
| Les Homicides       |    | 99   |
| Le Progrès          |    | 103  |
|                     |    |      |
| IL PIANTO           |    |      |
| IN LIMITO           |    |      |
|                     |    |      |
| Le Départ           |    | 109  |
| LE CAMPO SANTO      |    | 414  |
| Mazaccio            |    | 125  |
| Michel-Ange         |    | 127  |
| Allogri             |    | 420  |

Pages

| LE CAMPO VACCINO              |     | <br>434 |
|-------------------------------|-----|---------|
| Raphaël                       |     |         |
| Le Corrège                    |     | <br>449 |
| Cimarosa                      |     | <br>151 |
| Сигата                        |     |         |
| Dominiquin                    |     | <br>165 |
| Léonard de Vinci              |     | <br>167 |
| Titien                        |     | <br>169 |
| BIANCA                        |     | <br>474 |
| L'adieu                       |     | <br>184 |
|                               |     |         |
| 1 4 7 4                       | DE  |         |
| LAZA                          | KE. |         |
|                               |     |         |
| Prologue                      |     | <br>491 |
| Londres                       |     | <br>495 |
| Bedlam                        |     | <br>197 |
| Le Gin                        |     | <br>203 |
| Le Minotaure                  |     | <br>208 |
| Les belles collines d'Irlande |     | <br>215 |
| La Lyre d'airain              |     | <br>218 |
| Conscience                    |     | <br>227 |
| La Tamise                     |     | <br>229 |
| Le Fouet                      |     | <br>237 |
| Les Mineurs de Newcastle      |     | <br>240 |
| Westminster                   |     | <br>245 |
| La Menace et la Corruption    |     | <br>255 |
| Le Pilote                     |     | <br>261 |
| Shakspeare                    |     | <br>264 |
| Le Spleen                     |     | <br>268 |
| La Nature                     |     | <br>274 |
| Énilogue                      |     | 989     |

FIN DE LA TABLE.





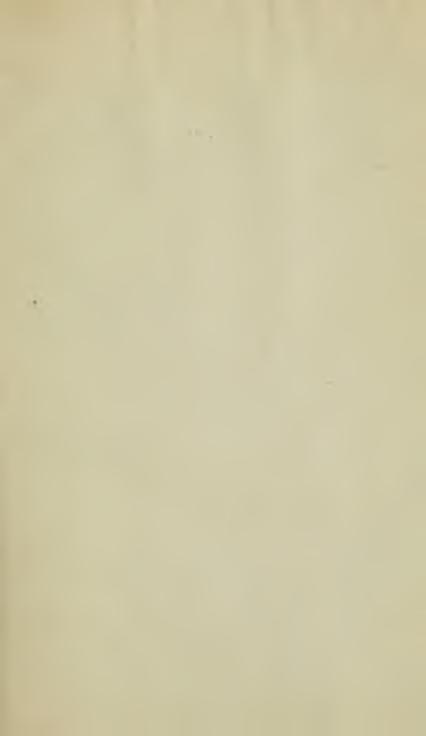





